





BIBLIOTECA PROVINCIALE

AT BEAUTICAL PROVINCIALE

Num.º d'ardine

B. Prov.

1387





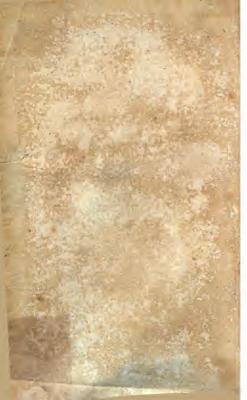

# DICTIONNAIRE

CRITIQUE

DES RELIQUES ET DES IMAGES.

III.

#### ON VIENT DE METTRE EN VENTE

CHEZ LES MÊMES LIBRAIRES :

IMOGÈNE, ou les Moines du Liban. 2 vol. in-12, fig. Prix, 5 fr. (Le sujet a été pris dans la légende attendrissante de sainte Marine.)

GEUVIES DE MIRABEAU, réunies en une seule collection par des ittres suive. Dir volumes in-8°, contenual les Ceurres oratoires , l'Essai sur le despotisme, le livre de la Liberté de la presse, les Lettres de cechet et les Prisons d'étai, Tilistoire secrète de la coqu de Berin, les Lettres 8 Sophie, le Portrait de Sophie et celui de Mirabeau, avec deux fac-simile de son écritere; son Eloge par Cernti; [Tassi sur a vie privée par Cadet-de-Cassicourt, etc. Prix, 70 fr. et par la poste 85 fr. Il n'y a eu que 100 exemplaires.

Autres ouvrages de M. Collin de Plancy.

DICTIONNAIRE FÉODAL, seconde édition. 2 vol. in-8°. Prix, 10 fr. MÉMOIRES D'UN VILAIN DU QUATORZIÈME SIÈCLE, 2 vol. in-12. Prix 5 fr.

DICTIONNAIRE INFERNAL. Épuisé. La seconde édition est sous presse. Elle formera quatre forts vol. in-8°., et sera ornée d'un fac-simile de l'écriture du diable, dans le procès des sorcières de Verviers.

LE DIABLE PEINT PAR LUI-MÊME, ou Galerie de petits Romans et de Contes tirés des légendaires et des démonomanes, etc. Un vol. in-8°. fig. Prix, 6 fr.

LA PRISE DE CONSTANTINOPLE PAR MAHOMET II, nouvelle historique. 2 vol. in-12. Prix, 5 francs.

ANECDOTES DU XIXº, SIÈCLE, Deux vol. in-8º, Prix, 10 fr.

Pince de l'Odéon.

## **DICTIONNAIRE**

CRITIQUE

### DES RELIQUES ET DES IMAGES

MIRACULEUSES;

PAR J.-A.-S. COLLIN DE PLANCY.

Et je vis (dans les cafers) eutre les mains des démons, un saint évique dont les reliques avaient fait des miracles. DESTE LE CHATERLY, de Quat. Nov. art. 47. Vous commandes à un ouvrier de vous faire des dienx, vous les achetes à prix d'ur, et vaus les adores : Labts, cap. 46.

TOME TROISIÈME.



PARIS,

GUIEN ET COMPAGNIE, LIBRAIRES, BOULEVART MONTMARTRE, Nº. 23.

Janvier 1822.



## DICTIONNAIRE

CRITIOUE

### DES RELIQUES ET DES IMAGES.

R

RABONI. Les femmes invoquaient, dans l'église de l'abbaye de Montmartre, un certain saint Raboni, qui avait la réputation de rabonnir les maris jaloux ou méchans, ou de les faire mourir dans l'année.

L'image de ce saint rapportait bien de l'argent aux religieuses de Montmartre, comme l'observe Sauval (1).

RACHEL. - Quoique Rachel ait adoré des

<sup>(1)</sup> Cité par M. Dolance: Description des environs de Paris, tome II, article Montamerte Voltiere, Dictionaire philosephique, article Beker. — Sainte Amastasie, ayant un mechant mari, s'adressa à saint Chrysogone, est le même que saint Baboni. Lamonaise, dans le Menagiana, raconte qu'une femme fit une seuvaine à saint Raboni, pour le prier de cendre con moit moits bruist. Queste jours après, le mari excelle con moit moits bruist. Queste jours après, le mari plus qu'on ne lui demande. (Note de M. Dulsure),

idoles, et qu'elle ait volé les dieux de Laban, on en a fait une sainte. On vénère toujours son tombeau, sur le chemin qui và de Bethléem à Rama. Son corps était à Constantinople.

RADEGONDE, — sixième femme de notre roi Clotaire le. Elle honorait si fort les prêtres, qu'elle leur baisait les pieds et les servait à table (1). Elle aimait tant la croix, qu'elle s'en imprima la forme sur le corps, avec le bout d'une pique rougie au feu; et qu'elle fit venir, pour la première fois en France, un morceau de la vraie croix.

Lorsqu'elle vit que son mari se lassait d'elle, Radegonde se retira à Poitiers, où elle se fit abbesse de religieuses. Elle avait tant de ferveur, qu'il fallait à chaque, instant lui appliquer sur l'estomae des feuilles trempées dans l'eau, pour tempérer la chaleur qui la dévorait.

a Notre Seigneur la caressait souvent visiblement. Une fois il lui apparut et la prit sur ses genoux: Radegonde, lui dit-il, vous n'êtes que sur mes genoux; bientôt vous serez sur mon cœur. »

Quelques courtisans, ayant calomnié les mœurs de Radegonde auprès du roi, moururent honteusement en allant à la selle; ce qui fit respecter la sainte.

Des marins, sachant la vertu de Radegonde,

<sup>(1)</sup> Ribadéneira, 13 août.

l'invoquèrqut dans une tempête, quoiqu'elle fut encore vivante. Incontinent, une colombe blanche comme la neige voltigea autour du vaisseau. Un matelot la prit, lui arrecha trois plumes qu'il trempa dans la mer, ci aussitôt la mer s'apaisa. Ces trois saintes plumes se donservaient à Potiters, où elles faissient des mirgeles.

Un an avant sa morn, elle vit la nuit un jeune homme d'une exquise beaule, qui bi fit mille caresses. Elle le repousse d'abord très-durement, le premant pour un scélletur; elle avait alors soixante-huit ans. Mais le beau jeune homme lui parla si honnétement, qu'elle vit, qu'il n'en voulait pas à se chatelé, et qu'il vensit tout simplement lui annoncer sa mort, de façon qu'elle le traita mient (1).

L'abbaye de Sainte-Croix, que Radeçonde fonda à Poitiers, avait deux cents religieuses lorsqu'elle mourut. Malgré ce saint établissement, et la piété qu'elle fit paraitre, Radegonde fut en bute ant traits de la médisance. On lui reprocha sa trop grande intimité avec le poete Fortunat, qui était sans cesso auprès d'elle, qui en recevait et lui faisait des présens, etc. Mais ces soupçons furent détratis par les miracles que la princesse opéra après sa mort.

On vénérait à Politiers le corps de sainte Radegonde, qui se trouvait double dans l'abbaye de Quincai, à deux lieues de cette ville, quoique

<sup>(1)</sup> Tout cela est extrait de Ribadéneira , cité.

les Normands l'eussent, dit-on , anéluti au neue vième siècle. Il fut brûlé pour la seconde fois par les protestans, dans ces deux endroits, en l'année 1562, avec tant de publicité qu'on n'osa le reproduige. Mais son tombeau faisait des guérisons miraculeuses au dermier siècle.

En 1412, lorsque le duc de Berri licouvrir ce cumbeau, on y trouva le corps de Radegonde encore entier, quoiqu'enseveli depuis huit cent vingt ans. Le duc voulut lui faire couper la tète pour l'emporter à la ainne chapelle de Bourges. Les assistans furent saisis d'une telle frayeur à cette proposition, qu'il fallut y renoncer. Le prince se contenta d'emporter l'anneau d'alliance que la sainte avait au doigt; mais on ajout qu'elle retira sa main, lorsqu'il voulut aussi, lui oter l'anneau retigieux.

On voyait dans l'ancienne église la fameuse chapelle du par de Dieu, bâte sur l'emplacement de la chambre qu'occupait la sainte. On contait que Jésus, lui ayant apparu sous la forme du beau jeune homme dont nous avons parlé, avait laissé dans sa cellule l'empreinte d'un de ses « pieds; c'est ce qu'on nommait le pas de Dieu (1).

On montrait enfin la meule dont Radegonde

<sup>(1)</sup> Il y a dans le Poitou d'autres pas que l'on vénère. On montrait auprès de Citeaux le pas de la hiche, empreint sur une pierre, aux bords de la Vienne. On dissit que Cloris passa cette rivière à gué, à la suite d'une biche miraculeuxement envoyée, parce que le ciel voulait lui faire gogner la pataille de Vouilé.

se servait pour moudre le grain nécessaire à la nourriture de ses religieuses, et le mortier où elle pilait les drogues qu'elle employait dans leurs maladies (1). Ce qui reste de ces saintes reliques ne fait plus merveilles.

RAIMOND DE PEGNAFORT, — général des dominicains, nort en 1275. Il fut confesser du pape Grégoire IX, à qui il ordonnait pour pénitence d'expédier plus promptement et à meilleur marché les affaires qu'on portait en cour de Rome.

Un jour qu'il voulait passer de l'île de Mayorque à Barcelone, comme il n'avait point de vaisseau, il prit la chape de son compagnon, l'étendit sur l'eau, et ô'y embarqua er faisant le signe de la croix, avec autant d'assurance que si c'eût été un bateau. Puis ayant fiché son bourdon au milieu de la chape, il appela son compagnon qui n'osa le suivre. Il releva donc un coin de ladite chape, en guise de voile, dit en six heures plus de cinquante lieues de mer, et arriva heufreusement à Barcelone.

Avant de se montrer dans la ville, il mit sur ses épaules la merveilleuse chape, aussi sèche que si on l'eût tirée d'un coffre, et entra pour souper dans un couvent dont les portes étaient

<sup>(</sup>a) M. Dulaure, Description des principaux lieux de France, tome W, du Poitou.

fermées, car il passait comme un esprit à travers les murailles (1).

On garde cette chape à Barcelone, avec son corps qui fait des miracles. Il sort continuellement de son tombeau une poussière sainte, qui guérit les fièvres, les hémorragies, les maux d'enfans, pour peu qu'on ait le courage d'en boire une demi-once dans un verre d'eau.

RÉGNOBERT, — ou Rénobert ou Raimbert, évêque de Bayeux au septième siècle.

Les deux parties de son corps, qui étaient en 1789 à Corbeil près de Paris et au prieuré de Saint-Raimbert près de Besançon, sont, dit-on, à peu près perdues. Mais on doit avoir encore sa chasuble à Bayeux.

Elle était renfermée dans un petit coffe d'ivoice, de figure antique, avec une serrure d'argent. On voyait sur cette servure une inscription arabe, dout voice les ens ; 2 Quelque homent que nous » rendions à Dieu, nous ne pouvons pas l'hono-» rer autant qu'il le mérite. » C'est, dit-on, une inscription mahométane.

On ne savait trop comment la chasuble du saint se trouvait dans un coffre arabe, lorsque le révérend père Tournemine expliqua la chose. Il prétendit que Charles-Martel, ayant vaincu les Sarrasins dans la Touraine, pilla leur camp, et prit la cas-

<sup>(1)</sup> Ribadéneira, 6 janvier.

sette en question. Par la suite, cette cassette passa entre les mains du roi Charles-le-Chauve, qui la donna à la reine Ermentrude, sa femme.

Or, Charles-le-Chauve cut une maladie, que lon guérit en lui mettant sur le dos la chasuble de saint Régnobert. Ermentrude, en bönne et pieuse épouse, donna sa cassette au saint (qui était mort depuis long-temps), et Yon y mit sa chasuble, qui faissit heaucoup de guérisons.

REINS.—On ne sait ni le siècle, ni l'histoire, ni le pays de cette sainte, dont la légende ressemble à celle de sainte Marquerite. Le père Giry dit qu'elle vint au monde en l'au 238, dans le pays d'Autun, et que son père, qui se nommoit Clément, était un païen très-inclément. Il chassa Reine, parce que sa nourire l'avait fait baptiser; et Reine se mt à garder les moutons.

Le gouverneur Olibrius, passant un jour dans le champ où paissait son petit troupeau, s'arrèta pour la considérer; ear elle était jolie. Il en devint amoureux, et la fit mettre en prison.

Comme Reine ne répondait pas à as tendresse, il la fit elarger de chaînes. Comme ce moyen n'avanea pas son amour, il la fit fouetter; et voyant que Reine ne voulait décidément pas aimer un amant si poli, il résolut de l'affaiblir par les supplices. Une colombe vint la consoler, à la vue de huit cents personnes; de quoi Olibrius courroucé ordonna qu'on lui tranchât la tête.

On gardait à Alise, la chaîne de sainte Reine, et

le cercle de fer qui lui ceignait le corps dans sa prison. A en juger par ce cercle, elle avait la taille fort minee.

Le corps de cette sainte attirait une foule immense de pèlerins à Flavigny en Bourgogne, quoiqu'elle eût un second corps à Osnabruck en Westphalie.

Le corps qui était à Flavigny fut découvert au neuvième siècle, auprès d'Alise, par une colombe qui descendit du ciel, et qui était peut-être la même dont il a déjà été question. On disait au dernier siècle que son cœur était encore firais et entier.

Mais les eaux de sainte Reiñe sont un peu plus fameuses que ses reliques. La fontaine d'Alise guérissait les galeux, les teigneux, et l'on n'y voyait que des pèlerinages de gens dont la peau se gétait.

Les cordeliers avaient dans leur église une petite fontaine, plus merveilleuse encore que le grand bassin public. Ils se vantaient de guérir les plus vilaines gales et la lèpre la plus horrible, pourru qu'on eût de la foi.

On vénérait aussi à Paris, dans l'église de Saint-Eustache, une image de pierre de sainte Reine, qu'un hon marchand de la rue Saint-Denis avait apportée d'Angleterre. Cette sainte image avait fait tant de miracles, qu'on avait institué, sous sa protection, une conférére dont les aggrégés étaient assurés contre la teigne.

Les miracles de la fontaine d'Alise n'ont pas encore cessé.

Harmony Conty

### RELIQUES. - ANECDOTES DIVERSES.

Cest assez généralement l'usage, chez les Espagnols, de n'avoir d'autres médecins que les rejuçes, dans les maladies graves. En 1774, le fils du prince des Asturies s'étant trouvéen danger de mort, on fit venir d'Alcala les reliques de re es sis, quel saint, qui furent portées processionnellement à Madrid et déposées dans le palais, auprès du prince. Mais, malheureusement, le saint as se trouva pas d'humeur à faire un miracle (1).

— Antoine, dne d'Albe, et Isabelle son epouse, avaient un fils qu'ils nommaient Nicolas, et qui; comme son père et a mère, était perdu de vilaines maladies et tombait en pièces. Isabelle samére evoya demander des reliques à des moines our guérir son fils. Aussiète; comme c'était une grande dame, les moines envoyèrent le doigt dun certain saint. Isabelle prite doigt; le pila dans an moriter, le réduisit en poudre; puis elle en fit ceux parts. June qu'elle fit prendre à son fils dans un breuvage, l'autre qu'elle ha administra dans un elysière, sin de porter le remêde partout en même temps. Mais Nicolas ne guérit point.

» Il faut pourtant convenir, comme disait la rime d'Espagne, que M. Nicolas, avec les malades qui le pourissaient, était une belle chasse de reliques (2). »

<sup>()</sup> Voyage de Dalrympie en Espagne et en Portugal, p. 67.
(3) Mémoire sur l'établissement de la maison de Bourbon en Espagne. Extrait de la Correspondance de Louville, etc.

— On lit, dans la sielle chronique de RobertDiable, cette ancedote que nons ne songeons ni
à discuter ni à garautir: Robert, tourmenté d'une
grosso fièvre pendant un séjour qu'il fit à Paris,
it demandre à l'abbé de Sainte-Geneviève quelques reliènes de son église, pour sa guérison. Cet
abbé ent l'impudence de lui envoyer des os de
chat dans un reliquaire. Le prince déconvit la
firande, et fit pendre l'abbé de Sainte-Genevière
par les parties estruelles à la poete de l'abbaye:
Le peuple de Paris montraît encore, il y a cent
ans, le gros anneau de fer où la suspension se fit,
au-dessus da portail de Sainte-Genevière.

—Un bon Picard, entrant dans une église, le jourde la fête du saint, vit toutes les reliques étalées, et, an bout de l'autel un encensoir d'argent qui venait de servir, est qui était encore plein de feu Il se mit à baiser dévotement tous les, reliquaires, et prenant l'encensoir pour une châsse, il le baisa ausst, se brials les levres, et s'écria en son patois; « Tidié; que pe petit saint à la gueule chaude! (1) » — Lorsque la réforme commença de s'établie

Lorsque la réforme commença de s'établir en Lithuanie, Christophe Radziwil, très-faché qu'un prince de sa maison l'eût embrassée, s'en alla à Rome, où il honora le pape, qui, à son depart, lui donna une boîte remplie de reliques.

La nouvelle de ces reliques s'étant répandue; quelques mois après son retour, des moines v'nrent avertir le prince de Radziwil qu'ils avaient

<sup>(</sup>a) Bibliothèque de société, tome III.

un possédé, dont le démon résistait à tous les exorcismes. Ils le prièrent de leur prèter les précieuses reliques qu'il avait apportées de Rome; ce qu'il accorda volgutiers. On les porta en pompe à l'église; on les déposs solemellement sur fautel; et au jour assigné, une multitude innombrable de penpleétant rassemblée, après les coujurations ordinaires, les moines appliquèrent les reliques. A l'instant même le démon sortit hors du corps du possédé, avec les gestes et les grimaces ordinaires. Chaeun cria miracle, et le prince rendit grâces au ciel de cq qu'il avair chez lui une bolte de reliques si saintes.

Mais quelques jonrs après, comme il était toujours dans l'admiration et qu'il ne cessait de vanter la vertu de ses religues; il s'apercut qu'un jeune gentilhomme de sa maison, qui avait la garde de ce trésor, souriait d'un air moqueur. Il voulut en savoir la cause. Le gentilhomme, ayant été assuré qu'on ne lui ferait aucun mal , déclara sccrètement au prince, qu'en revenant de Rome, il avait perdu la boîte de reliques qu'on lui avait donnée en garde; et que, n'ayant osé l'avoucr, il avait trouvé le moyen de se procurer un cossret pareil; qu'il l'avait rempli de tont ce qu'il avait pu trouver de petits os de bêtes et de bagatelles semblables aux reliques perdues; enfin qu'il avait lieu de s'étonner qu'on fit faire des miracles à cet amas d'ordures.

Le prince, voulant éclaireir la fourberie, fit venir les moines et leur demanda s'il n'y avait plus de démonisques qui eussent besoin de serreliques. Ils loi amenérent bien vite un autre possédé, qui faisait également des contorsions. Le prince commanda qu'on fit en sa présence les exorcismes ordinaires; mais tout fut inuitle. Le démon attendait, pour sortir, la sainte hoite d'os de bètes.

On fit retirer les moines, sons prétexte qu'on voulait garder le démoniaque au palais jusqu'au lendemain.

Quand les bons pères furent partis, le prince mit le possédé entre les mains de ses palefreniers tartares, qui, selon l'ordre qu'ils avaient regu, l'exhortèrent d'abord à confesser la fourberie. Il ne répondit que par des gestes fujeren. Mais six vigoureux palefreniers n'eurent pas plus tôt commencé de l'exorciter à grands coups de fouets, qu'il courrut se jeter aux genoux du peince, à qui il confessa qu'il n'était possédé que pour faire un miracle.

On rappela les moines, devant qui ec malheureux répéta qu'il n'avait jamais été démoniaque, mais que ces bons pères l'avaient obligé à jouer le rôle de possédé pour édifier le peuple.

D'abord les moines s'écrièrent que c'était un arifice du diable, qui parlait par la bouche de cet homme, Mais le prince répondit que si ses l'artares avaient pu contraindre le diable à dire la vérité, ils saurăient bien la tirer aussi de la bouche des moines. Les révérends pères, effrayés de la mine des palcfreniers, qui apprétaient déjà leurs coups

de fouets, avouerent l'imposture, et dirent que ce qu'ils en avaient fait était à bonne intention et pour empecher le cours de l'hérésie. Le prince les chassa de sa présence et embrassa la religion réformée (1).

Il est probable qu'il ne garda plus avec tant de respect sa boîte de saintes reliques.

— Nous n'avons point fait d'article pour sainte Grimonie, vierge et mariyre honorée à Lequielle près d'Autun, parce qu'il est trop évidemment reconnu que son histoire n'est qu'un petit conte maginé il y a deux ou trois cents ans, et parce qu'elle n'est pas femeuse. Il y a pourtant quelque chose de carrieux dans la découverte de ses reliques, qui furent indiquées par un heenf; car, on observera que les bêtes jouent toujours un grand rolle dans les rencontres des saintes reliques.

Il faut savoir d'abord que sainte Grimonie était fille d'un roi d'Irlande; qu'elle s'enfuit la première nuit de ses noces; qu'on la trouva à genoux dans un champ; qu'on la raguena à son père qui lui dit: « Ma fille, pourquoi me fuyez-vous? Je ne veux que votre bonheur. »

A quoi Grimonie répondit : « Vous êtes païen, » convertissez-vous à Jésus-Christ, et faites péni-» tence, ou bien yous sercz damné. »

Le roi, rugissant, la fit mettre en prison. Un ange l'en tira; elle se réfugia ce France au pays

<sup>(1)</sup> Drelincourt, Répanse au prince Ernest, landgrave de Hesse, page 357; cité dans Bayle, au mot Radziwil.

d'Autun. Son père, qui la cherchait toujours; l'ayant encore trouvée à genoux dans un champ, lui fit couper la tête. On jeta le chef et le corps dans un grand trou.

Long-temps après, voíci cé qui advint : Un gentilhomme du village de Lequichle avait des beufs. Une de ces bonnes bêtes s'écartait trois fois par semaine du pâturage et allait seule se, mettre à genoux à l'endroit où repossit le corps de Grimonie. On remarqua cette conduite, extraordinaire dans une bête à quatre pieds.

On observa qu'il cornillait contre les buttes, comme pour montrer qu'il y avait là un trésor. Il revenait toujours, avec les cornes convertes de cire oderiférante.

On s'approcha du trou qui renfermait les saintes reliques; il en sortit une clarté, accompagnée d'une odeur très-délicieuse.

On tira le corps et la tête; mais on ne savait à quel saint il fallait l'attribuer, lorsqu'on vit venir un vicillard inconnu qui s'écria : a Bienheureuse Grimonie l » Il dévoils ainsi le mystère en peu de mots et s'éclogna, sans qu'on entendit d'avantage parler de lui. On ne douta pas qu'il ne fût envoyé du ciel. On cria miracle! On bâtit une chapelle où l'ôn déposa le saint corps.

La chasse de sainte Grimonie fut plusieurs fois brûlée, perdue, oubliée. On ne savait ce qu'elle était devenue en 1747. On la retrouva en 1748; et les miracles y furent grands.

La bienheureuse Grimonie préserve du ton-

nerre et garantit des coups de feu cenx qui vont l'honorer à Lequielle (1).

"Nous avons dejà dit que les sermens se faisaient aut les reliques. Les rois de Prance juraient souvent sur la châse de aint Martin; et dans les affaires qui demandient de plus grandes précautions, ; ils exigenient le serment de la même personne, sur les reliques de saint Denis, de saint Martin, de saint Germain et de saint Médard.

Si le prévenu n'était pas tué par la foudre ou emporté par le diable, ses intentions étaient réputées pures.

Quelquefois, sur les mêmes reliques, Jaccusè jurait qu'il était innocent, et Paccussteur jurait le contraire. Alors, si le saint ne faisit pas un miracle, les deux parties se bataient à coups de bâton ou à coups d'épée. Le jugement par les reliques était comme nos tribunaux ordinaires; le jugement de Dieu par le duel était un tribunal de dernier ressort.

Quelques années après la mort de Chilpérie, comme Gontra, qui soupçonnait Frédégonde de quelques infidélités conjugales, avait peine à croire que le jeune Clotaire II füt véritablement fils du défunt, trois cents évêques jurérent sur les reliques que Chilpérie était très-certainement le père de Clotaire II.

<sup>(1)</sup> La Vie et miracles de sainte Grimonie, vierge et martyre; sans date, imprimé récemment à Saint-Quentin:

On demande à ces trois cents évêques s'ils avaient assisté à la conception de Frédégonde.

On pourrait citer d'autres sermens, remagquables pour leur barbardié on pour leur barbarie. Chramuus, fils de Clotaire I<sup>n</sup>., promit à Childebert I<sup>n</sup>., roi de Paris, d'être à jamais l'implacable ennemi de Clouire son père, et lui jura sur les reliques des saints qu'il mourrait dans ces bons sentimens (3).

—Les légendaires prétendent qu'il ne peut pas y avoir de fausces ricliques, parce que les saints ne le souffriréient pas. Ils ajoutent que les bienheureux sont très-sensibles aux honneurs qu'on rend icibas à leurs restes. Un convers de l'ordre de Citeurs ayant reçu une des têtes des onze mille vierges, la lava dévotement dans du vin, et la baiss tendrement, speès qu'il l'ent lavée. Il s'alla coucher ensuite, Yers deux heures du matin, il vit paraître devant lui une jeune pucelle, extrémement fratche, belle, charmante, qui l'embrassa avec un doux sourire et lui dit : « Hier, quand tu m'às lavé la tête, tu l'as baisécavec tant d'amour, que j'ai voulu te le rendre (2). »

Les saints veulent quelquefois que ceux qui portent leurs reliques aient l'âme pure et le corps aussi. Un moine de Citeaux portait sous son froc quelques petites reliques de saint Jean et de saint

(2) Casarii heist. miracula. Lib. VIII , cap. 88.

<sup>(1)</sup> Déjà cité dans le Dictionnaire féodal, au mot Jugement. Voyez aussi l'Introduction au Dictionnaire des Reliques.

Paul; et toutes les fois qu'il se laissait aller aux mouvemens impudiques, ces saintes reliques lui pinçaient le flanc. D'abord il n'y prit pas garde et alla son train; mais sa petite châsse le mordit si lien, qu'il reconnut ses fautes et en fit pénitence (1).

On ne voit pas aisément le but moral de ces histoires-là. Le voici pourtant; c'est qu'il faut acheter des reliques et les porter sur soi.

— Nous avers eité quelques saints, comme saint Quîntien, qui ne voulaient pas qu'on honorât leurs os. Nous en avons vu d'autres qui prirent toutes leurs précautions pour avoir un eulte après leur mort. Saint Guignolé donna à sa seur une de ses dents, comme une relique future; et l'on gardait pour le même usage les cheveux qui tombaient de la tête de la bienheureuse Isabelle de France, lorsqu'on la petignait.

Mais ces préparatifs n'ont pas réussi à tout le monde. Un jésuite du collége de Presk, nommé Bohola, laisse en mourant me cassette pleine d'argent, avec un billet qu'il avait signédes a main, et qui était conçue en est termes: « le prie mon » cher confrère, dépositaire de cette cassette, de » l'ouvrie lorsque j'auraf fait des miracles. L'arsegent qu'elle contient servira aux frais du pro» cès de ma béstification. J'y si joint quelques mémoires authentiques pour la confirmation

<sup>(1)</sup> Ejusdem C esarii, libri ejusdem, cap. 67. III.

» de mes grandes vertus et pour l'utilité de ceux
 » qui écriront ma vie (1).
 » Cependant saint Bohola n'est pas encore béatifié.

—L'auteur de la Légende dorée dit que les pierres mêmes ont quelquefois vénéré les saintes reliques; que les anges les ont toujours honorées, et que les bêtes leur ont souvent rendu un culte. Suivons ces grauds exemples, a joutet-til; car les os des saints sont très-puissans; et lorsqu'on met une chàsse sur la tête d'un possédé, e'est un fen miraculeux qui brûle le diable, et l'oblige a sortir tout grillé (3).

—C'était une chose si importante autrefois qu'une chiase de reliques, que les papes les avaient sonnises aux taxes des parties cauelles. On voit dans le livre du pape Joan XMI, que celui qui a tué on père on sa mère doit payer en cour de Rome, 19 liv. 14 sous 6 deniers; et que celui qui a uté transférer les reliques d'une ville, d'une, paroisse, à une autre, doit payer 33 livres 13 sous (3). Ces distinctions ne sont plus en nasse, c. (4).

ne paye plus rien sans doute pour le transport des saintes reliques.

—Henri Estienne observe que les saints ont porté

-Henri Estienne observe que les saints ont porté double profit aux gens d'église. Leurs corps ont

<sup>(</sup>t) Tableau de la bonne compagnie, tome II, page 99.
(2) Legendie, operis aurei, leg. 158.

<sup>(3)</sup> Voyez les Taxes des parties casuelles de la boutique du pape, rédigées par Jean XXII et publiées par Léon X, pour l'absolution (argent comptant) de toute espèce de crimes. Publié par M. J. de Saint-Acheul, ch. 22 et 45 (2°. édit. 1821).

fait des reliques; et leurs âmes, placées dans le ciel, om été chargées de divers patronages.

« Quant aux reliques, ajonte-t-il, ils ne se sont pas contentés de faire adorre les charognes de ceux qui avaient été un peu plus gens de bien que les autres; ils ont fait adorre aussi celles de quel-ques danmés. Multorum corpora adorantur in terris, quoram animes eruciatur in inferis.

a Je laisse de côté deux tromperies qui tenaient à celleş l'une quand on faisait aerorie à quel-que pauvre saint, qui n'y pensait nal mal, qu'il avait eu une demi-douzaine d'oreilles, autant de mains, autant de bras, autant de jambes. L'autre tromperie consiste à remplacer le corps d'un saint qui est pourt, par un autre corps, plus frais et quelquefois par le corps d'un saint n'est conse d'un pendu. Mais la carcasse n'y fait rieu; car le corps d'un saint n'est comme un autre qu'une charogue. > Le corps n'est rien en effet. Il doit être la proie des vers et retomber dans le néant, selon la sentence que Dien porta dels le commencienent.

« Calculous, dit encore le même critique, combien les reliques ont rapporté. Ne mettons les meilleures qu'à cent mille éens, quoiqu'il y en ait qui sient produit plusicurs millions, les moyennes à soixante mille éens, et les plus mauvaises à douze mille (1). « Que l'on compte maintenant combien il y avait de mille chàsses,

<sup>(1)</sup> Apologie pour Herodote, chap. 38.

— Ce qu'il y a encore de singulier, e'est que les restes d'un saint tout-à-fait inconnu occupent tous les pays chrétiens; on sait partout où trouver les 'reliques nombreuses de saint Panerace, qui n'a peut-étre pas existé; et trèsper de personnes saveut que le cerveau de Voltaire est chez M. Mitouard, à Paris, rue du Bouloi, n°. 10.

Tout un grand royaume s'occupera de la peute d'un oisement précieux, ou de quelque semblable béaillé. Henri III prit des mesures extrêmes et dépensa des sommes énormes, pour retrouver un moreceu de la vraie croix que l'on avait volé à la Sainue-Chapelle. On a mis en 1820 toute la police allemande à la piste des dévots qui avaient dérobé à Cologne les reliques des trois rois; et il est rare qu'on fasse, pour préserver une ville de la peste, ce qu'on fait pour conserver quelques restes insuitles.

— Leloyer doune aux saints moins d'immensité qu'à Dieu; mais il prétend qu'il sont plusieurs présences réelles; que d'abord ils sont dans le ciel, et qu'ils sont également présens dans tous les lieux oil lou vénère quelque chose de leurs reliques. Il a raison, si les miracles sont vrais. Il cite les saints évêques Chrysante et Musonius, qui signient après leur mort le concile de Nicée. Il est vrai que le concile rétablissant le culte des reliques, les morts y étaient intéressés. Il cite encore les reliques qui punissaient le parjure, qui chaster les presents de les reliques qui punissaient le parjure, qui chaster les presents de les contrates de les reliques qui punissaient le parjure, qui chaster les presents de les contrates de les co

saient les démons, et qui étranglaient les volenrs sacriléges (1).

— Au dernier siècle, lorsque la fameuse baguette divinatoire faisait tant de merveilles, on publia qu'elle découvrait les reliques des saints.

On porta à mademoiselle Ollivet, qui se vantait de remise rés-heuressement la verge de-Moïse, et île distinguer surtout les reliques des saînta d'avec les os des imorts non canoniés, deux petits reliquaires à éprouver. Mademoiselle Ollivet prit la baguette; et tout à coup on la vit tourner avec rapidité sur le premier reliquaire; tandis qu'elle ne fit pas la sixième partie d'un tour sur le second, qui ne contenait en effet que quelques morecaux d'étoffe qui avaient servi à nac carmelie de Baune, morte en odeur de grande piété. Le premier paquet était plein de bonnes reliques venues de Rome, comme celles du prince de Radaivii (2)

Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'ajouter que la baguette divinatoire n'était qu'un petit charlatanisme, que le père Lebrun met assez maladroitement sur le compte du diable (3).

- « Les prêtres, hommes rapineux et avares, » ont cherché à entretenir leur avarice, non-

fernal.

<sup>(1)</sup> Leloyer, Histoire des Spectres, Liv. VI, chap. 10.
(2) Histoire des pratiques superstitieuses du P. Lebrun,

tome III, page 380.
(3) Voyez aussi l'article Baguette dans le Dictionnaire in-

» seulement par le ministère de la pierre et du » bois qu'ils font adorer dans les images, mais

» aussi en se servant des os des trépassés et des » reliques des saints martyrs; ils en ont fait les

outils et instrumens de leur art et boutique.

n Ils vendent l'attouchement et le baiser de ces

» choses, les ornent et leur célèbrent des fètes

» en grande pompe, et prêchent les louanges » des saints , dont ils fuient la vie tant loin qu'ils » peuvent (1). »

Voilà ce que disait Agrippa au seizième siècle; et les prêtres déclarèrent qu'Agrippa était sorcier, sans doute parce qu'il avait rencontré la vérité.

-Les reliques des bons saints, qui faisaient peu de miraeles, n'étaient pas très-bien gardées. On les laissait sur quelque planche de sacristie. Mais les reliques précieuses étaient surveillées continuellement. Les restes de saint Louis de Marseille, richement enchâssés, étajent dans cette ville sous trois clefs, dont l'une était tenue par le sénéchal de Provenee, l'autre par quelqu'un des principaux habitans, et la troisième par un religieux du couvent des frères-mineurs. D'autres reliques étaient enfermées plus soigneusement encore.

- Il y avait des églises qui possédaient les reliques de deux ou trois cents saints ou davantage. comme Saint-Vietor de Marseille, la Sainte-Cha-

<sup>(1)</sup> Agrippa, de la Vanite des seiences, trad. de Mayerne-Turquet, chap. 57.

pelle de Paris, l'Escurial, et mille autres, à Cologne, à Rome, à Milan, à Ragusc, à Naples, etc. Toutes ees reliques avaient leurs fêtes de translation, outre celle du saint. Mais toutes ces éhosse subsistent encore; et de même qu'on fait le 1". de novembre la fête de tous les saints, on célèbre toujours, le à du même mois, la fête de toutes les reliques.

—Il y a des cérémonies qui ne se font plus, en France du moins. Dans les grandes fêtes publiques d'autrefois, on exposait les reliques au peuple, sous la garde de trois ou quatre nobles en pitaines. Nos généraux ne Éranient peut-être pas de bon cœur aujourd'hui une pareille faction.

On ne recevait pas non plus un souverain dans une ville, sans porter au-devant de lui les ehàsses que l'on vénérait; et la principale chose du prince était d'aller visiter les reliques et les madones, de faire des fondations et de donner de l'argent. Louis XIV n'y manquait pas.

—On cite dans les miraeles des saintes reliques deux eorps morts qui ont chanté. C'étaient deux moines italiens que les Lombards pendirent à un arbre, en haine de la religiou chrétienne. Quelque temps après, comme on allait dérocher leurs corps, on entendit avec surprise les deux saints pendus qui chanuient les psaumes. On emporta leurs sorps avec respect, on leur fit faire d'autres miraeles; on les honore encore en Italie, et la légende les fête le 1/4 de mars. Nous ne savons pas leurs noms.

— Nous avons dit que, sans leur rendre un culte, on avait souvent conservé avec un certain respect les tombeaux des grands hommes et les objets qui rappelaient leur souvenir. Nulle part on n'a porté plus loin que les Anglais cette noblevénération. Ils vent visiter, à straidord sur l'Avon, le maus dée de Shakspeare, les restes de son arquebuse, sa baite à tabar, l'épée avec hequelle il jouait le rôle du spectre dans Haunlet, la lanterne qu'il portait dans le persoroage de frère Laurence, au tombeau que Romé ot Julitete avaient chois pour réfuge, et les débris de s-n márier, « qui semble déué, pour se multiplier, de la même vertu miraculeuse que la vraie croix,

» même vertu miraculeuse que la vraie croix, » dont il reste eneore assez de morceaux pour

» construire un vaisseau de ligne (1) ».

On vois toujours dans se maison la chaise sur laquelle il aimait à 'asscoir. On garde un de ses vieux habits , comme on garde à Montpellier la robe de Rabelais , à Pise le froe de François d'Assise , à Paris l'armure de François I". et la veste de Damiens.

#### DE LA CONGRÉGATION DES RELIQUES.

(Extrait du Tableau de la cour de Rome, par Jean Aymon la Haye, 1726, cinquième partie).

La congrégation des reliques est composée de

<sup>(1)</sup> Voyage d'un Américain à Londres, par M. Irwin Washington, tome II, page 271, de la traduction publiée cher Ponthieu, 1811. Voyez aussi la notice sur le jubilé de Shakspéare, en tête de la traduction de Shakspeare par Letourneur.

six cardinaux et de quatre prélats, parmi lesquels sont le cardinal vicaire et le préfet de la sacristie du pape. Ils ont l'inspection des reliques des anciens martys, qu'on trouve dans les catacombes et dans les autres souterrains de Rome.

Quand tons ces cardinaux et prelats sont réunis, ils examinent les procé-verbaux d'essés par ceux d'entre eux qui sont descendus sur les lieux, pour examiner les marques qui font distinguer les össemens ou les tombeaux des martyrs, d'avec ceux des paiens. Ces marques sont communément des foldes qui contiennent guelque reste de sang, ou bien des palmes gravées sur la pierre, ou les instrumens du martyre, comme un cimeterre, une lance, une épée, un couteau, ou enfin quelque inscription.

Lorque ces marques paraissent anciennes et dignes de foi, les prélats de la congrégation opinent; et s'il n'y a point d'opposant, le préfet de l'assemblée déclare les reliques dont il s'agit dignes de la vénération des fidèles.

On les baptise ensuite, parce qu'on ne sait pas leur nom. On leur donne un parrain et une marraine; et on leur impose le nom de saint qu'elles doivent porter.

Après cela, la congrégation remet ces reliques entre les mains du vieaire et du sacristain du pape, qui les distribuent aux pieux qui les demandent, avèc des attestations de la vérité desdites reliques, en faisant signer toutefois un reçuen forme par ceux qui sont favorisés, argent comptant, de quelque parcelle de ce trésor inépuisable.

Voyez le reste , dans les divers articles de ce
Dictionnaire , et dans l'introduction.

RÉMI, — évêque de Reims. Le peuple l'ayant choisi pour son prélat, on vit tout à coup briller sur sa tête une lumière surnaturelle, et l'on sentit autour de lui une excellente odeur. Il fit beaucoup d'autres miraeles.

Quand sa cave était vide, il faisait une petite prière et aussitôt tous ses tonneaux se trouvaient pleins.

Il éteignit un jour un incendic, qui n'avait encore brûlé que la moitié de la ville.

Des méchans, qui l'accusaient d'amasser du blé dans un temps de famine, pour le revendre ensuite à haut prix, mirent le feu à ses greniers. Le saint se contenta de donner de grosses maladies à ces incendiaires, et d'envoyer des goîtres à la gorge de leurs femmes.

La ville d'Épernai n'était alors qu'un château qui appartenait à un gentilhomme nomme Enlage, lequel s'étant trouvé coupable d'un crime de lése-majesté, obtint sa grâce par l'entremise de saint Remi. Le bon saint eut pour cela le heau château que le gentilhomme aimait beaucoup; il lui donna en retour cimq mille livres, qu'il prit dans le trésor de l'église de Reims, et fit du château d'Épernais sa maison de campagne. Il y avait peu de saint Remi.

7

Ce fut lui qui baptisa le roi Clovis. On sait quala sainte Ampoule lui fut envoyée du ciel pour cette cérémonie set l'on ajonte que toute la nuit qui précéda le baptême du prince, Remi pria dans l'église, ayant sur la tête une lumière céleste, qui éclairait mieux que n'eussent pu faire cent livres de chandelles.

Saint Remi mournt dans un âge très-avancé, et son tombeau fit bientôt des miracles sans nombre. Grégoire de Tours témoigne qu'ils commencaient à baisser de son temps (1), lorsqu'un grand prodige ranima toute l'admiration des fidèles.

On voulait mettre le corps du saint dans un tombetru plus riche; il fut impossible de le remuer. Les moines et le peuple étonnés passèrent la nuit dans l'église, tenant des cierges à la main et chantant des lymnes. Vers minuit, ils furent tous surpris d'un sommeil insurmontable; et à leur réveil, ils trouvèrent le corps de saint Rémi placé par la main des anges derrière l'autel où ils avaient projeté de le mettre.

L'archevêque Hinemar, au neuvième siècle, fit une seconde translation du corps de Rémi, qu'il trouva très-sec, mais entier, et qu'il ensevelit dans un linecuil ronge. En 882, on le transporta dans les murs d'Epernal, qui était déjà une petite ville fortifiée, pour le soustraire à la furent des Normands. Il passa ensuite chez les moines d'Orbais, au. diocèse de Soissons, et revint à Reims, faisant partout des miracles.

<sup>(1)</sup> De Glorià confessorum : cap- 79.

Le pape Léon IX, qui tint un concile à Beims au onzième siècle, transporta le corps de saint Rémi dans l'église qui porte encore son nom. C'est là qu'on lui éleva le magnifique mausolée qu'on peut admirer encore.

On visita le corps du seint en 16/6. Il fut trouvé entier dans toutes ses paries, et couvert encere de sa peun, qui tensit de telle sorte au linceuil qu'on n'oss découvrir que la tête. Les yeux étaient couverts de leurs paupières; la bouche contensit quarier ou cinq dents assez nettes, il y avisit quelques chéveux; et la barbe, que le saint porteit longue, paraissait rasée depuis hu't jours.

Au dernier siècle, on ne montrait à travers une glace que les pieds de seint Rémi, qui étient toujours entiers. Lorsqu'on fit l'ouverture du tombeau en 1793, on n'y trouva que deux pieds d'homme, coupés à uv cadave et près des gâter, avec des os de mouton, une pate de lièvre, et quelques autres infamies. Les pieux prétendent que le vrai eops avait disparu.

On rénérait aussi, à Reims, la crosse dorée de saint Rémi. La sainte Ampoule était déposée dans son tombeau, renfermée dans voi reliquaire précieux (1).

RENAN. - Ce saint personnage habitait, au quatrième siècle, un ermitage autour duquel s'é-

<sup>(1)</sup> Voyez Ampoule, dans ce dictionnaire.

tablit par la suite le bourg de Loc-Renan dans le Finistère.

Lorsqu'il fut mort, comme on ne savait où l'enterrer, on mit son corps sur une charrette. attelée de deux hœufs, qui firent le même tour de promenade que le saint fisiait tous les jours pour se donner de l'exercice. Ils s'arrèterent dans son ermitage; et ce fut là que les hébitans élevèrent son tombeau.

Les roues de la charrette qu'i portait son corps laissèrent des marques sur deux rochers, contre losquels les femmes stériles vont se frotter pour avoir des enfans, comme elles vont s'engrosser à Landevence sur le grand clou de se'int Guignolé (1).

RENÉ. — Ce saint faisait aussi des enfans dans l'Anjon; et quelques-unes de ses intages n'étaient pas plus décentes et ne recevaient pas un culte plus moral que celle de saint Guignolé à Brest.

On ne sait au reste d'où est venu saint René. On dit qu'il fut évêque d'Angers et de Sorreuto au cinquième siècle; et il a deux corps au moins, s'il n'a pas cu deux évêchés, l'un à Angers, l'autre à Sorrento.

RESTITUTE. — On croit que cette sainte était Napolitaine et qu'elle soussirit le martyre au troisième siècle. On la lia dans une nacelle pleine

<sup>(1)</sup> Voyage dans le Pinistère, tome II, p. 228.

de poix et d'étoupes auxquelles on mit le feu et on lança le tout en pleine mer. Mais les flammes respectèrent la sainte, tandis que ceux qui les avaient allumées se sentirent consumés d'un feu intérieur qui les dévora. Restitute mourut cepéndant, parce qu'il faut faire une fin; et son corps, que la nacelle rapporta fidèlement auprès de Naples, est oulours invoqué contre la brâtlure.

RICHARD. — On révère à Lucques les reliques de saint Richard, roi d'Angleterre: Hie jacet corpus sanct Riccardi regis Angliae. Il serait bon de savoir quel peut être ce roi saiu Richard? Le vyran Richard I<sup>e</sup>., que l'on surnomma Cœur-de-Lion, et qui ne fut pas saint, mourut en France et fat enterré chez les moines de Fontevrau. Richard II, chassé du trône, plu tué à Pomfret; son tombeau est toujours à Westminter. L'horrible Richard III mourut à Bosworth et fut enterré à Leicester (i).

Quelques-uns disent que ce saint roi Richard n'était pas un roi, mais seulement un lord anglais qui suivit saint Boniface en Allemagne. Il faudrait qu'il fût allé mourir à Lucques.

D'autres prétendent que les reliques des Lucquois sont le second corps de saint Richard, évèque de Clichester, dont le premier corps est à Clichester. Ce saint monrut en 1253.

Ce qu'il y a de certain, e'est que si l'on ne sait

<sup>(1)</sup> Misson, tome II, page 323.

pas où l'on a pèché le corps qui est à Lucques : on sait qu'il s'y fait de beaux miracles.

RIELLE, — premier évêque et patron de Senlis. On iguore absolument son histoires; mais Ribadeneira le fait vivre au premier siècle. Il racente que des cerfs honoraient tous les ans son tombeau (1). Il ajoute que lorsqu'on visita son corps, en 502, le roi Clovis voulut avoir ume de ses dents; qu'on arracha cette dent avec des tenailles; que les os desséchés du saint jedérent beaucoup de sang; qu'on mit ce sang dans une folle d'argent, qui se baissit fous les ans avec dévotion le 25 d'avril; que Clovis ayant reçu la dent avec peu de révérence, le sain turura les portes 'de la ville; que le prince fut obligé de retourner à l'église et de remettre humblement la dent à sa place (2), etc.

Le corps de saint Rieule, qui préservait Senlis de la peste, qui l'empêcha quelquefois d'ètre prise, lorsqu'on avait la préeaution de mettre la sainte châsse sur les murs assiégés, ce corps-vénérable ne doit pas être perdu.

On visita en 1793 la fiole qui contenait son sang miraculcux; on n'y trouva rien.

RIGOBERT ou ROBERT,—évêque de Reims

<sup>(1)</sup> Voyez, dans le premier volume de ce dictionnaire, au not Animaux, l'article Cerfs de saint Ricule.

<sup>(2)</sup> Fleurs des vies des Saints , 30 mars.

au commencement du huitième siecle. Le gouverneur de la ville lui donna un jour une oie pourson diner. Rigobert la fit porter devant lui parson petit garçon qui la lâcha; et l'oie prit son vol au loin; car les oies d'alors n'étaient pas non plus civilisées.

Le petit garçen s'en désolait. Mais au bout d'un quart d'heure, l'oie revint se mettre entre ses mains, comme Rigobert l'avait ordonné en secret. Le saint fut si content de cette docilité, qu'au lieu de mettre l'oie dans son pot, il lui laissa la vie, et lui donna même les invalides lorsqu'elle fut vieille. On gardait quelques plumes de cette oie dans l'église de Saint-Rémi de Reims.

Le corps de saint Rigobert jetait toutes les muits une grande laméère et une oderar de parfum. On entendait une musique céleute; il s'y faisait des guérisons miraculeuses; c'est ce qui ût que les Rémois garderent long-temps ce saint dépôt avec respect. Mais au quatorzième siècle on le distribua à diverses égliess où il ne fit plus rien 3 on avait un de ses ossemens à Paris dans l'éelise de Notre-Dame.

ROBERT, — premier abbé de la Chaise-Dien en Auvergne, mort en 1067, avec une si grande réputation de sainteté, que l'on s'empressa de toutes parts d'enrichir son abbaye, qui était trèsopulente au dernier siècle. Son corps avait beaucoup de puissance.

En 1092, Raimond, comte de Toulouse, lui

fit hommage de sa principauté et ne voulut relever que de lui. Lorsqu'il partit pour la croisade qui l'a rendu célèbre, Raimond demanda la permission d'emporter la tasse dans laquelle saint Robert buvait; il ne quitta point cette relique, pendant les guerres qu'il soutint dans la Terre-Sainte; et, quelques jours avant sa mort, il la fit reporter aux moines, avec de magnifiques présens.

Cette tasse avait la vertu de guérir la fievre, lorsqu'on y buvait de l'eau de la fontaine qui était dans la tour du pape Clément VI, lequel fut enterré à la Chaise-Dieu.

Les bénédictins gardaient encore la dalmatique de saint Robert, et sa crosse abbatiale, dont le haut qui était d'ivoire se terminait en forme de béquille.

Pendant le séjour que le cardinal de Rohan fi à la Chaise-Dieu, en 1786, près la fameuse affiire dù collier, la ville fut menacée d'un incendie général. Le prélat contribus par son activité et par son exemple à arrêter les progrès de la flamme. Lorsque le fen fut apsisé, les moines apportèrent en procession la tète de saint Robert. On se mit à genoux; et il y eut quelques personnes qui crièrent miracle (1)?

ROBERT D'ARBRISSEL, — fondateur de l'ordre de Fontevrault, né au diocèse de Rennes dans le village d'Arbrissel (maintenant Arbresec),

<sup>(1)</sup> M. Dulaure, Description de l'Auvergne, et notes données.

en l'année 1045. Son corps est à Fontevrault, où il donne quelquefois des enfans aux femmes.

On parle aussi avec admiration de la fontaine qu'il fit jaillir pour les besoins de ses nonnes, et qui opère des guérisons merveilleuses.

Mais son histoire est plus célèbre que ses reliquei. Et si nous pouvions nous écarter dans les légendes, nous dirions qu'il donna à ses moines des femmes pour abbés et réciproquement; qu'on lui reprocha une grande tendrésse pour le beau sexe (1); qu'on l'accusa de coucher avec les filles les plus charmantes, dans le but périlleux de donner plus de mérite à sà continence; que le cardinal Geoffroi de Vendome, et Marbeuf, évèque de Rennes, lui firent de fortes réprimandes publiques, pour le scandale que caussit son genre de vie; et qu'il s'accusa en mouraint de beaucoup de faiblesses.

On soutient toutefois que saint Adelme et saint Robert d'Arbrissel ne couchaient entre deux femmes que pour se mortifier, et qu'ils ne succombèrent jamais. Si cela est, admirons, et convenons qu'on trouve bien peu de gens qui ressemblent au bienheureux Robert,

A ce grand saint qui se plut à coucher Entre les bras de deux nonnes sessaes, A caresser quatre cuisses dodues, Quatre tétons, et le tout sans pécher (2).

<sup>(1)</sup> Il convertit, en 1100, dans un seul sermon, toutes les filles de joie de la ville de Rouen. Il était toujours soivi dans ses missions d'une grande troupe de femmes. (2) Voltaire, 47, chant de la Pucelle:

ROBERT, — abbé de Newminster en Angleterre, mort en 1159. Son corps se perdit chez les Anglais; mais on lui en trouva un second dans l'église des jésuites de Munster en Westphalie.

On l'accusa aussi de quelques galanteries, parce qu'il avait un commerce trop étroit avec une dame qu'il avait convertie, etc. Mais sa ceinture faissit tant de miracles à Newminster, en favenr des femmes qui souhaitaient un accouchement heureux, qu'elle fit taire la médisance.

On conte qu'un jour saint Robert donnant son diner à un pauvre, le mendiant crut que l'écuelle en était aussi; et il emporte tout. Mais sur le soir, l'écuelle fut rapportée sur sa table, sans qu'on suit par qui. Ce. saint plat gréfisait, dans ceux qui y buvaient avec foi, les maladies d'estomac et les indigestions. Les Anglais ont du le conserver.

ROCH. — On dit qu'il naquit à Montpellier, à la fin du treizième siècle et qu'il y moirrut en 1327. Cependant il n'est fait aucum mention de lui, dans le Thalannus, qui est le registre de tout ee qui s'est passé dans cette ville, depuis sa fondation, ni dans le vieux rituel de l'église de Notre-Dame-des-Tables, où l'on trouve des oraisons qu'on dissit autrefois en temps de peste (1).

Mais il n'est peut-être pas juste d'en conclure que saint Roch n'a jamais existé.

<sup>(1)</sup> Bruzen de la Martinière, au mot Montpellier.

Les légendes content qu'il était de bonne famille, qu'il courat le monde, qu'il cherchât les lieux affligés de la peste, qu'il soignait les malades, et que les épidémies semblaient fuir devant lui (1). On ajone que, pendantle concrêt etna à Constance, en 1414, la peste s'étant jetée sur ectte ville, on la fit cesser en promenant par les rues l'image de saint Roch. Ces circonstances lui donnérent un grand nom; les pestiférés l'invoquèrent, et de tous côtés on lui éleva des autes.

Son corps, qui était à Montpellier, fut volé par quelques amateurs, et emporté à Venise, où il reçoit toujours un grand culte. Mais Roch avait un second corps dans la ville d'Arles; et trois ou quarre mille égliacs se vantaient de poaséder quelque chose de ses reliquées, en Espague, en France, en Italie, sen Alicmagne et dans les Pays-Bas. Un de ses os faissit merveilles, à Villequif, près de Paris. On avait une partie de sa tête à Marseille, une de ses cuisses à Turin, un de sés bras à Avigeno, un de ses mentons à Anvers, avec l'épide du dos; et partout des cuisses, des bras, des ossemens divers.

En 1617, le général des maturins d'Arles, considérant qu'à force de donner tous les jours quelque partie du corps de saint Roch, on se per-

<sup>(1)</sup> On pretend aussi que saint Roch, si heureux contre la peste, mourut cependant de la peste, et qu'il rendit l'alme en bon chrétien, dans les bras de son chien, comme dit le cantique.

asadersit qu'il ne donnait que de fausses reliques, défendit de toucher désormais à la chàsse, sous peine d'excommunication majeure. L'année suivante cependant, il envoya lui-même que nouvelle partie du chef de sint Roch aux mathurins de Douay; on continua de faire des distributions semblables, si bien qu'au dernier siècle le bon saint était partout et peut-étre nulle part.

Ce qui fait croire aussi à quelques-uns que saint Roch est imaginaire, c'est qu'il n'est pas e ncore eanonisé. Avant lui, c'était saint Sébastien qui guérissait de la peste.

## DU BATON DE SAINT ROCH

On a donné à saint Roch un chien, dont nous avons parlé, à l'article des animaux qui accoupagment les saints; et comme il voyageait beaucoup, on l'a habillé en pèlerin; on lui a fait porter une tasse de fer, avec laquelle il buvait, et que l'on vénère à Rome dans l'église de Saine-Marcel.

Mais son biton est un objet plus célèbre. Il ses ficheux qu'on se le dispute; cari le at Montpellier, à Bordeaux et nécessairement ailleurs. Le saint biton de Montpellier est d'un bois noristre, haut de cinq pieds, ferré par les deux bouts, et orné de plusieurs nœuds, dont l'un représente la tête d'un ange. Il pèse troise livres.

Le véritable báton de saint Roch à Bordeaux était autrefois gardé par les grands carmes. Ces bons pères étaient dans l'usage de mettre tous les ans à l'enchère le droit de le posséder. Les eitoyens bordelais, et surtout les négocians, persuadés que cette relique portuit bonheur à la maison qui pouvait l'avoir une année, sacrifiaient pour cela des sommes assez considérables. Au commencement du dernier siècle, l'enchere allait encore à quinze cents, dix-huit cents, deux mille francs,

Mais soixante ans plus tard, la foi au bâton de saint Roch s'était si rapidement refroidie, qu'on ne le louait plus que douze ou quinze francs, quand toutclois on trouvait à le louer (1).

Il serait trop long d'énumérer les miraeles qu'on attribue aux reliques et aux images de saint Roch." Il n'y a pas de peste un peu connue, depuis qu'on parle de lui, qu'il n'ait fait cesser, à ce que disent les dévots.

ROIS-MAGES (a). — « On demande d'on vensient est rois rois? en quel endroit lla »étaient donné rendez-vous? Il y en avait un, dit-on, qui arrivait d'Afrique. Celui-là n'était done pas vena de l'Orient. On dit que c'étaient trois mages; mais le peuple a toujours préféré trois rois. On célèbre partout la fête des rois et nulle part celle des mages. On mange le gâteau des rois et non pas le gateau des mages. On erie: Le roi boit, et non pas : Le mage boit.

<sup>(1)</sup> M. Dulaure , Description de la Guyenne.

<sup>(</sup>a) Il n'y a que saint Mathieu qui parle des trois mages, de l'étoile, du massacre des innocens, etc. Voyez l'article Innocens. Quelques anciens peres disent aussi qu'il y avait qualorze mages.

» Tertullien est le premier qui ait assuré que ces trois voyageurs étaient des rois. Les uns ont appelé ces trois rois Magalat, Galgalat, Saraïm; les autres Atos, Satos, Paratoras; les catholiques les connaissaient sous les noms de Gaspar, Melchior et Balthasar (1). L'évêque Osorius rapporte que ce fut un roi de Cranganor, dans le royaume de Calient, qui entreprit ee voyage avec deux mages; et que ce roi, de retour dans son pays, bâtit une chapelle à la Sainte-Vierge.

» On demande combien ils donnèrent d'or à Joseph et à Marie? Plusieurs commentateurs assurent qu'ils firent les plus riches présens. Ils se fondent sur l'Évangile de l'enfance, dans lequel il est dit que Joseph et Marie furent volés en Égypte. Or, disent-ils, on ne les aurait pas volés, s'ils n'avaient pas eu beaucoup d'argent. Les deux voleurs furent pendus depuis; l'un fut le bon larron et l'autre le mauvais larron.

» Le même Évangile de l'enfance dit que ce furent des mages et non pas des rois qui vinrent à Bethléem ; qu'ils avaient été à la vérité conduits par une étoile; mais que l'étoile ayant cessé de paraître quand ils furent dans l'étable, un ange leur apparut en forme d'étoile pour en tenir lieu.

» Suarez a recherché ce qu'était devenu l'or que présentèrent les trois rois ou les trois mages. Il prétend que la somme devait être très-forte, et que trois rois ne pouvaient faire un présent

<sup>(1)</sup> Ces trois noms allemands leur out été donnés à Cologne.

médiocre. Il dit que tout cet argent fut donné depuis à Judas qui , servant de maître d'hôtel. devint un fripon et vola tout le trésor (1), »

Mais les légendaires ne s'embarrassent aucunement des difficultés que présente cette matière. On croirait même qu'ils étaient présens à tout ce. qui s'est passé dans la sainte étable, Ribadéneira dit que les trois saints rois ne se troublèrent aucunement de ce que l'enfant Jésus n'avait pas un train royal. a Le fumier de l'étable ne leur fit pas » mal au cœur ; ils ne se scandalisèrent point de » de la pauvreté des linges, ni de voir le divin » enfant prendre le tétin de sa très-sainte mère. au » contraire, ils se jetèrent à ses pieds, » et lui offrirent de la myrrhe comme à un homme, pour honorer sa sépusture, de l'or comme là un roi et de l'encens comme à un Dieu; car tout est symbolique.

a Ensuite, les dévotes larmes à l'œil, ils prirent » congé de la mère et du fils et s'en retournèrent » en leur pays, » où ils se firent moines et se mirent à prêcher (2).

On montre dans la Terre-Sainte, à quelque distance de Bethléem, la grotte où les trois rois furent avertis par un ange de n'aller point revoir-Hérode (3).

On prétend qu'ils furent enterrés en Perse ou en Arabie, que l'impératrice Hélène fit apporter

<sup>(1)</sup> Voltaire, Dictionnaire philosophique, au mot Epiphanie (a) Ribadéneira , 6 janvier.

<sup>(3)</sup> Voyage du Père Goujon en Terre-Sainte , page 286.

leurs corps à Constantinople, et qu'ils passèrent à Milan du temps de l'empereur Manuel Comnène. Mais aucune histoire ne fait mention de ces circonstances.

Cependant les reliques des trois rois étaient à Milan, lorsqu'en l'année 1162, cette ville ayant été détruite par le tyran Frédéric-Barberousse, on les transporta à Cologne.

On révère toujours, à Saint-Eustorge de Milan, le tombeau où reposaient les trois rois. L'odeur de sainteté qu'ils y ont laissée fait quelques petites guérisons; mais elle n'entreprend pas les cures difficiles (1).

Il faut que Calvin se soit trompé, en dissut que les reliques des trois rois étaient à Milan et à Cologne tout à la fois; mais il n'y a pour cela rien de perdu; car quoinque leurs corps soient entiers à Cologne, on montre diverses parties de leurs reliques à Mont-Serrat, et quelques ossemens dans une infinité d'églises.

Les trois corps de Cologne sont dans l'église cathédrale où ils ont le renom de faire beaucoup de miracles. Ils en avaient tant fait dans le chemin (2), qu'ils attirèrent un immense eoneours de peuple, qui agrandit eonsidérablement la ville.

On conte qu'une sécheresse extraordinaire ayant causé la famine en Hongrie, un grand nombre de gens de ce pays-là vinrent implorer le

<sup>(1)</sup> Misson , tome III , page 29.

<sup>(</sup>a) Voyez l'article Onesime, etc.

secours des trois rois, après avoir inutilement invoqué les saints de leur voisinage. Dès qu'ils eurent dit un mot à Cologne, la pluie tomba avec abondance. Depuis ce temps, il vient toutes les sept amnés à Cologne une procession de Hongrois, qui vont rendre hommage aux saintes reliques, et qui sont truités pendant quinze joars par le principal magistrat, dans une maison bâtie exprès pour eux des

On poste à Dousy, avec quelque cérémonie, et l'ou vénère un tillet qui a touché la tête des trois rois. Il faut que ce billet ait fait des miracles; car ces sortes d'amulettes ne sont pas rares. Misson les vit vendre à Cologne un sou la douzaine. On dit que ces billets préservent les voyageurs de toute manvaise rencoître.

On rasonte cette petite histoire: Un capucin chargé de prêcher à Bruxelles, au dernier sicele, devant une brillante assemblée de princes et de prelats, avait pris pour texte l'histoire des trois dont on faisails la éte. Il était un peui guorant; l'assemblée qu'il avait devant les yeux le troubla. Il commença pourtant; et après avoir cité son latin, il a écria : « Le premier lui offiri de l'en» cens, le second de l'on-myrrhe, le troisième.... »
Comme il avait miélé la myrrhe avec l'or, il bal-butie long-temps sur ce qu'avait pu offirir le troisième.

<sup>(1)</sup> Misson, tome I, page 46. — Voyez Pierres miracultuses dans ce dictionnaire.

Il désespérait de s'en tirer, lorsque par bonheur il aperçut un grand tableau qui représentait l'adoration des rois, l'un desquels était peint en nègre. Ce fut un trait de lumière; il reprit d'un ton assurf : a Le troisième, mes très-chères frères, le troisième ne présenta rien; et Jésus indigné » le moireit, comme vons pouvez le voir. » Il partit de là pour prouver qu'il ne fallait pas venir à l'église les mains vides (1).

Les reliques, ou peut-être seulement les têtes des trois rois mages furent volées à Cologue au mois d'octobre de l'année 1820. Mais les voleurs furent découverts et pris par la police de Muns-ter; et l'on y continue les pélerinages.

Ce qu'il y a de plus plaisant, c'est que quelques écrivains ont dit que les trois rois de l'Épiphanie avaient été rois de Cologne; et Thomas Brown s'est donné la peine de les réfuter assez longuement.

Si Cologne avait, au moment de la naissance de Jésus, trois rois, dont un nègre, c'était beaucoup.

ROLAND, - neveu prétendu de Charlemagne,

<sup>(4)</sup> On a imprined, je ne snir ek, une autre aventiev. Un predicateur avai imbéé galmente Ver el la myrrhe, at comme il répétait une ceus : e le troisiène. Ini présente........., R'au diteure perdit patience. Cétait deus no millage. Un payan qui se trouvait derrière la chaire, tina le prediceteur par on se trouvait derrière la chaire, d'an le producteur par on présent 2,-se. Lieu veue de chien à ton next, malheureux repliquale curé courousé. C'est hien à toi à avoir les secrets de Notre-Seigneux.

célèbre dans les fastes de la chevalerie, mort à Roncevaux en 778. On l'a béatifié; du moins les légendaires le mettent au nombre des bienheurenx.

On prétend que Charlemagne le fit enterrer à Blaye en Guyenne, où l'on possède encore son tombeau et sans doute le petit cor dont il sonnait

pour appeler l'ennemi.

Son braquemar que les chroniqueirs appellent la bonne épée Durandal, fut porté à Notre-Dune de Roquamadour ou du roc de Saint-Amadour (1), dans le Querci. On raconte que Roland, visitunt un jour cette bapelle, fit présent à la Vierçe d'autant d'argent que pessit son braquemar. C'est sans doute à canse de cela qu'on donna ce braquemar à Notre-Dame-de-Roquamadour. Il s'égara dans les guerres de la ligue, et les prêtres le remplacérent par une lourde masse de fer, que l'on continna d'appeler l'épée de Rohand. Les femmes du pays allaient en pelerinage toucher ce braquemar afin de devenir fécondes (2).

On vénérait aussi à Notre-Dame-du-Mont-Roland, une vicille statue du preux chevalier, qui faisait faire également des enfans aux femmes stériles. Celles qui avaient le désir d'être mères allient gratter un peu le molle du bienheurenx, qui avait une jambe si usée qu'elle ne tenait plus à rien. Elles buraisur écte poudre dans de l'eau

<sup>(1)</sup> Qui est dans les légendes saint Amateur.

<sup>(2)</sup> M. Dulaure, Description du Quercy, et principaux tieux de la France, tome III.

et ne tardaient pas de se trouver grosses, après toutefois qu'un homme avait aidé au miracle.

ROMAIN, — évêque de Rouen au septième siècle. Un dragon furieux ravagenat la Normandie, Romain sortit de la ville, avec un scélérat condamné à mort, qu'il ties des prisons ji l'prit le dragon par le cou avec son étole, le donna à conduire au criminel qui l'accompagnait; e le dragon se laisas brâtet tranquillement sur la place publique de Rouen. C'est en mémoire de ce grand événement, que tous les ans, à l'Ascension, on promenait en procession l'image d'un monstre que le peuple de Rouen appelait la Cargouille (t).

Le chapitre métropolitain, qui possède la fierte ou chàsse de saint Romain, avait autrefois le privilège de délivrer ce jour là un prisonnier condamné à mort.

On conte aussi qu'un jour la Seine s'étant débordée, Romain accourut avec la croix et la fit rentrer dans son lit.

Son corps, qui fut trouvé entier par l'archevêque Guillaume Bonne-Ame, à la fin du onzième siècle, était encore à Rouen à la révolution.

Saint Romain, fondateur des monastères du Mont-Jura, et abbé de Saint-Claude en Franche-

<sup>(1) «</sup> Dans une autre sête on porte aussi trés-religieusemont » à Rouen l'effigie d'un hareng; mais je n'ai pas encore dé-» couvert l'origine de cette cérémonie. » (M. Cadet de Gassicourt. Voyage en Normandie, tome II, Lettre 3°.)

Comté, avait un corps au monastère de Baume, ct un autre corps à Evora en Portugal.

Outre saint ROMAIN, martyr de Césarée, qui était bègue et qui parla très-nettement lorsqu'on lui cut coupé la langue, il y a plusieurs saints du même nom qui sont assez célèbres, mais dont nous ne connaissons pas les reliques.

ROMARIC, — fondateur de l'abbaye de Remiremont en Lorraine, mort en 653. Son corps était à Remiremont.

Un jour que ses moines avaient soif, et que le pot était vide, Romarie pria, et aussitôt le pot se remplit d'eau fraiche. Quoique les moines n'cussent pas fort admiré d'abord ce miraele, ils en trèrent parti par la suite; car les malades qui buvaient de ce qui restait de cette cau qui ne tarissait point, recouvraient la santé.

On dit qu'une femme lépreuse se trouva radicalement guérie, pour s'être lavée dans un tonneau plein d'eau où le saint s'était baigné.

ROMUALD, — fondateur de l'ordre des camaldules, né à Ravenne, au milieu du dixième siècle.

Sergius, son père, s'était fait moine comme lui. Il s'en repentit au bout de quelques mois, et voulut retourner dans le monde. Romuald n'eut pas plus tôt appris cette nouvelle, qu'il songea à y mettre ordre. Mais les Catalans, chez qui il demeurait alors, ayant découvert que le saint allait quitter leur pays, délibérèrent sur les moyens de l'en empêcher. Le meilleur qu'ils imaginèrent fut de le tuer, afin de profiter du moins de ses reliques, et des guérisons et autres miracles qu'elles opéreraient après sa mort.

La dévotion que les Catalans avaient pour lui ne plut point du tout à saint Romuald (1); il contrefit l'insensé, pour leur persuader qu'il n'était plus saint, et partit nu-pieds, avec un hon bâton pour Ravenne.

Un bon fils doit aider ses parens, comme dit Ribadéneira. Saint Romusld enferna son pére dans une petite cellule, lui mit les fers aux pieds, et le rossa si bien avec son baton, qu'il lui fit revenir la vocation monsatique. Quelque temps après, il eut le plaisir d'apprendre que son père éait mort très-snintement.

Après avoir rempli de la sorte les devoirs de la piété filiale, Romuald se retira dans une solitude, où des moines à qui ses leçons moroses déplaisaient viurent lui rendre un soir les coups de bâton qu'il avait donnés à son père. Le saint assommé résolut de ne plus se mêler du saint des autres; mais il rejeta bientôt cette lâcheté, qu'il regarda comme une tentation du malin.

Il se réfugia d'abord dans le marais de Comachio pour se rétablir ; il ne pouvait choisir plus mal : le mauvais air le rendit tout bouffi, enslé;

<sup>(1)</sup> Saint-Foix , tome II , page 354.

ses cheveux et sa barbe tombèrent; sa peau devint jaune-sale comme celle des lézards.

Dans eet état de laideur, et ne sachant trop ce que Dieu voulait faire de lui, il alla au mona stère de Classe, dont l'abbé venait de mourir, et il arriva tout juste pour le remplacer.

Il fonda dans la suite l'ordre des camaldules, et mourut dans un âge avancé, à soixante-dix ans selon les uns, à cent vingt ans selon d'autres.

Son corps était révéré au Val-de-Castro, où il attimit une grande affluence de pelerins. En 1/80, deux moines ouvrirent son tombeau pour voler le corps; on dit qu'au même instant les chairs qui n'étaient que desséchées, combérent en poussière. Les deux moines n'en furent point intimidés; ils prirent les os dans un sac et les emportèrent à Jési; dans la marche d'Ancône. Le saint s'y déplut; et au bout d'un an, les

moines du Val-de-Castro vinrent le reprendre. Ils étaient escortés des habitans de Fabriano, qui s'étaient mis en armes; et malgré tous les efforts des moines qui vouleient reconduire le saint chez cux, le mulet qui le portait alla droit à Fabriano où il fallut laisser les saintes reliques.

Il n'était resté à Jési qu'un bras qui fait saus doute encore des miraeles. On transporta l'autre bras au couvent de Camaldoli.

Les reliques de saint Romuald devinrent si fameuses, et il se signala par tant de prodiges, qu'au scizième siècle, 'on lui rendait plus d'honneurs qu'aux illustres saints Gervais et Protais: le pape Clément VIII se crut obligé d'y remédier; et au lieu qu'on fêtait saint Romuald le 19 de juin, avec saint Gervais et saint Protais, il ordonna que le premier scrait désormais honoré le 7 de février, pour ne pas faire tort aux deux autres.

On a vu, dans l'histoire de saint Dominique, que les dévots lui arrachaient sa chemise, pour avoir de ses reliques, comme les Catalans voulurent assommer saint Romuald, pour se le partager peut-être. Les dévots furent souvent animés de ce zéle violent.

Un jour que le capuein Marc d'Avisno, si célèbre par ses miracles, à la fin du dix-septième siècle, devait précher à Venise, la dévotièm du peuple se montra si grande envers ce saint homme, qu'on déchira son froe pour en avoir les pièces y on lui arracha les cheveux et les poils de la barbe, les pieux l'eussent démembré tout-i-fait pour avoir ses reliques, si l'on ne se fitt avisé de percer la muraille de l'église, et de le faire monter en chaire par une ouverture qui le mettait à l'abri des atteintes de la populace, prête à l'adorer (s).

ROSAIRE. — Saint Dominique, au douzième siècle, releva beaucoup l'éclat du chapelet, en publiant que la Sainte Vierge fui en avait apporté un du ciel, composé mystéricusement d'un cerain nombre de grains, qu'il appela le Rosaire. Les chapelets ordinaires n'out que cinquante-

<sup>(1)</sup> Misson, tome 1, page 263, III.

trois Ave et einq Pater. Le rosaire se compose de cent cinquante grains qui font autunt d'Ave-Maria; les dixaines sont séparées par un grain un peu plus gros qui-fait un Pater. Ces quinze gros grains représentent quinze mystères de la naissaucq, de la vic et de la mort de Jésus-Christ. Il y a cinq mystères joyeux, cinq mystères douloureux, et cinq mystères glorieux; (1).

Vers l'an 1470, un jacobin nommé Alaiu de la Roche, arrangea les prières du rosaire, le prècha au lieu de l'Évangile, et en fit une confrérie qui est devenue célèbre, et que le pape enrichit de grandes indulgences.

On publia aussi sur le rossire un livre, « au, commencement duquel îl était récité qu'un a jour la vierge Mario était entrée en la cham-brette dudit Alain, et lui avait fait un anneau de ses chevux, avec lequel delle l'avait épousé; » item qu'elle l'avait haisé, et lui avait présenté, ses étéuns pour les manier et les tétez; en somme me, qu'elle était aussi familière avec lui qu'une, fremme a coutme d'être avec son mari (3), »

On imagina plusicurs miracles ponr donner plus d'autorité au rosaire (3). Voici ce qu'on

<sup>(1)</sup> Histoire des religions de tous les peuples, tome V, p. 98/ (2) Henri Estienne, Apologie pour Hérodote, chap. 35. (3) Mathieu Tympius prétend que Blanche de Castille, qui

fit onze enfans, était d'abord stérile, qu'elle consulta saint Dominique qui lui donna le rosaire, et que ce fut par la vertu du rosaire que la France cut saint Louis. Pramia virtutum, page 444.

lit dans les Nonveaux Mémoires sur l'Italie': « Un jacobin préchant à Venise, le jour d'une grande fète, en l'honneur du rosaire, racoutait l'histoire suivante : Un voleur de grand chemin . assassinant quand l'occasion s'en présentait, était exact à dire tous les jours le rosaire. Un voyageur qu'il avait attaqué se défendit et le tua. Il mourut sans confession; et son corps, dont l'àme ne vonlut pas se détacher, fut enterré au pied d'un chène par ses camarades. Que ques mois après, saint Dominique apparut en cet endroit, et appela le voleur par son nom. A cette voix, le défunt écarte la terre qui le couvre, sort de son tombeau. se jette aux pieds de saint Dominique, qui le confesse, l'absout, et emporte son âme en paradis .... »

ROSAIE. — On prétend que cette sainte était fille d'un roi d'Espagne. Elle véeux plusieurs années au mont Pelegrino en Sicile, dans une caverne semblable à la sainte Baume. On ne sait pas de quoi elle faisait pénitence, et on ignore les détails de sa vie.

On voit à côté de sa caverne une fontaine où elle allait boire, et dont l'eau fait de fréquens miracles.

Le corps de Rosalie ayant été trouvé dans cette grotte, fut transporté à Palerme et délivra la ville d'une grande peste. En mémoire de ce miracle, sainte Rosalie fut déclarée patronue de Palerme, où l'on célèbre sa fête avec pompe le 4 de septembre. Les miracles que font ses reliques attirent tous les ans plus de cent mille pèlerins.

On a élevé anssi sur le mont Pelegrino l'image de cette sainte. Elle est d'une hauteur si prodigiense, que ceux qui sont en pleine mer peuvent la voir aisément; et l'on ajoute que dès qu'on la voit on n'a point de naufrages à craindre.

ROSE, — religieuse du tiers-ordre de saint Dominique, à Lina au Pérou, morte en 1617. On dit que son corps, avant d'être enterré, fit cent quatre-vingts guérisons miraculeuses. Sa enonisation fint, à ce qu'on prétend, la plus magnifique solennité qu'on cût vue à Rome jusque-là, parce qu'on voulait honorer dignement la première sainte du nouveau monde.

Son corps doit toujours être à Lima; cependant il est aussi à Viterbe. On le montre derrière un rideau, où la sainte, qui est couchée avec son habit de religieuse, semblait autrefois endormie.

ROSOLINE. — C'est encore une de ces saintes dont on ne sait rien. Son corps était honoré dans une jolie église, an village des Arcs près de Draguignau. Thomas Corncille dit, dans son Dictionaire géographique, qu'on voyait de son temps le corps entier de cette sainte dans une belle chàsse, et que les traits de son visage paraissaient anssi heavat et aussi marqués que quand elle vivait,

quoiqu'il y eut alors plus de trois cents ans qu'elle était morte (1).

RUISSEAU DE BARBERON. — Les ruisseaux même se mélaient autrefois de faire des miracles. Le ruisseau de Barberon, que nos pères compatient au nombre des merveilles du Dauphiné, avait été sibien béni par je ne sisi que los siant, qu'il débordait pour annoncer une année abondante, et qu'il se resserrait dans son lit en signe et présage de mauvaise année.

Beancoup d'autres ruisseaux avaient des vertus aussi miraculeuses.

## 2

SABAS, — fondateur de plusieurs monssières en Palestine, mort en 531. On ne sait ce qu'est devenu son corps, qui était fécond en mineles au douzième siècle, dans les environs de Jérusalem. Son capuchon est à Rome dans l'église de Saint-Sabas; il guérit le flux de sang et commenque ses vertus curatives à une pétite fontaine, dont les eaux emportent toute espèce de maladies dans ceux qui boivent avec foi.

SADROC ou SARDOS, — en latin Sacerdos, évêque de Limoges, mortau sixième ou au huitième

<sup>(1)</sup> A l'article Droguignan.

siècle. Son corps, qui était au Sarlat en Périgord, fut brûlé par les huguenots, en 1574; mais on retrouva depuis six ossemens qui ont fait des milliers de miracles. Les reliques de sainte Mondaine sa mère opéraient avec les siennes.

Le bon prètre saint Riquier, qui hérita de la chemise que saint Sadree, portait sur lui quand il décéda, n'en voulut plus mettre d'autre tant qu'il vécut; et l'on ajoute que cette sainte chemise n'était pas très-blanche lorsque Riquier la déposa.

- SAINTS. DE LA CONGRÉGATION DES RITS A ROME.
- « Cette congrégration a été fondée par le pape Sixte V, pour régler les cérémonies et les rits des nouveaux offices des saints, qu'on ajoute au calendrier romain, toutes les fois qu'il se fait quelque canonisation.
- » Elle est composée de huit cardinaux et d'un secrétaire, qui est du collége des prélats référendaires; il y entre aussi deux maîtres des cérémonies du pape.
- » Tous ces députés s'assemblent une fois le mois, chez le plus aucien cardinal, qui en est le préfet, et qui a la faculté de l'intimer plus souvent, à proportion que son bureau est plus chargé d'affaires.
- » Quand il s'agit de la canonisation de quelque saint, les trois plus anciens auditeurs de la rote se trouvent daus cette assemblée; comme canonistes experts en telles matières, avec un proto-

notaire apostolique participant, et le promoteur de la foi, qui est ordinairement l'avocat fiscal de la chambre apostolique.

» Il y entre encore pour ce sujet plusieurs consulteurs, qui sont théologiens et profès de différens ordres, entre lesquels sont le maître du sacré pañais, et le préfet de la sacristie du pape.

» Tous cea sassesseurs extraordinaires, jointa aux députés ordinaires de la congrégation, examinent les preuves de la sainteté de ceux qu'on sonhaite de faire béatifier ou canoniers; et si clles sont trouvées bonnes et aufisantes, le paperend ensuite un jugement en leur faveur, sur le vu des actes et procédures juridiques de cete congrégation, en ordonnant que leurs nons soient écrits dans le catologue des bienheureux, s'il n'y est pas encore, et s'ils n'ont déjà été béatifiés par un jugement antérieux à éclui-ci.

» L'ordonnance du pape se rend en forme d'arrèt par lequel il est enjoint et commandé, en vertu de l'autorité absolue du souverain pontife, que les noms de ces bienheureux soient mis dans les diptyques des sáints, afin qu'ils soient invoqués par tous les chrétiens dans le service public de la religion, et que le sacrifice de la messe soit offert en leur honneur.

» Le pape ne prononce cet arrêt qu'après en avoir fait une déclaration préalable, dans un consistoire secret, de l'avis de tous les cardinaux et de tous les évêques et abbés qui se trouvent alors dans la ville de Rome, et qui forment une espèce de concile, tout différent des assemblées générales du elergé romain, auxquelles on donne ordinairement ee nom.

u Les preuves que tous les opinans de cette assemblée, ou congrégation consistoriale, tiennent pour valables et suffisantes, dans les actre et procédures de canonisation, sont le martyre, les miracles non contexté, les témoignages de bonne vie et les vertus héroiques de ceux qu'on souhaite de faire canoniser.

» On observe maintenant cette coutume, qui n'est suivie que depuis environ deux siccles, de ne pas commencer à faire le procès de la canonisation, qu'il n'y ait au moins cinquante ans passés depuis la mort de celui qui doit être béatific, c'est-à-dire, selon le style du Vatican, déclaré bien-heureux, est on diffare tout ce temps-là de faire ces sortes de procédures, afin d'ôter les soupçons moi no pourrait avoir, que les parens de celni qu'on désire faire canoniser ne rendissent quelques faux témoignages en sa faveur, soit par intérêt, ou par amour-propre, s'ils étaient encore vivans et sur, les lieux où se doivent faire les enquêtes (1). »
— Vores les articles Corpes saints, Refigues,
— Vores les articles Corpes saints, Refigues,

— Voyez les articles Corps sants, Reliques, Chasses, Catacombes, etc., et l'introduction.— Nous avons déjà dit que l'église romaine honore plus de cent mille saints, et plus de deux cents mille.

<sup>(1)</sup> Extrait du Tableau de la cour de Rome, par Jean Aymon, canquième partie, chap. 15.

SAL 57

SALOMÉ, — mère des apôtres saint Jacques et saint Jean. Son corps était à Jérusalem et aux Trois-Maries en Provence, où l'on prétend qu'elle vint avec la Madeleine. — Voyez l'article Maries.

SALOMON. — Ponr les chrétiens, ce n'est pasun saint, parce que l'Écriture marque ses crimes sans parler de sa conversion; et saint Augustin ne le traite que comme un scélérat (1).

Il est vrai qu'ayant reçu de Dieu tant de bienfaits, il devait être meilleur qu'un autre.

Les philosophes admirent la sagesse qu'il montra, en donnant la liberté des cultes à son peuple, et en permettant d'élever des autels à des dieux différens.

Les Juifs regardent toujours Salomon comme un saint roi, qui entendait le langage des oiseaux, et qui avait bien d'autres priviléges.

Quelques Orientaux disent qu'il înt enterré dans l'île de Ceylan. D'autres mettent son sépulcre dans un pays inaccessible, où il est gardé par un serpent terrible qui tue les téméraires. On prétend qu'il n'est qu'endormi dans son cercueil.

Les musulmans sont surtout grand cas de l'anneau de Salomon, qui porte sur une pierre précieuse le grand nom de Jéhova. C'est le plus précieux de tous les talismans. Au moyen de cet

<sup>(1)</sup> Contra Faust lib. 22 , cap. 88.

anneau, Salomon avait un pouvoir absolu sur les esprits, les génies, et sur toute la nature. Celui qui pourrait se le procurer aurait la même puissance. Mais il est toujours au doigt du roi juif, et il n'est pas possible à un homme ordinaire de le lui ôter.

Il y a aussi dans la Palestine beaucoup de fontaines et de lieux saints qui portent le nom de Salomon. On montre son tombeau à Jérusalem. Il ne reste plus rien de son temple.

SALVE or SAUVE, — évêque d'Angoulème. Un jour qu'il allait dire la messe à Valenciennes, chargé de ses habits pontificaux, qui étaient fort riches (car il courait ainsi par les provinces), des voleurs le dépouillèrent, lui coupèrent la tête et l'enterrèrent dans une étable à vaches.

- « Dieu voulut manifester sa gloire par plusieurs miracles. Il permit qu'un taureau nous apprit le respect que nous devons aux serviteurs de Dieu, ne souffrant pas qu'aneune vache vint se concher ou faire ses, ordures à l'endroit où il était, et cela pendant l'espace de trois ans; Superius, compagnon de saint Salve, avait été tué et enterré avec lui. C'est pour cela que toutes les nuits il paraissait dans l'étable deux belles lumières.
  - » Au bout de trois ans on songea à y faire attention ; et Charlemagne fit mettre les corps sur un chariot trainé par des bœufs qui s'arrêtèrent à Valenciennes, où les reliques de saint Sauve et

de saint Supère se mirent à opérer les plus beaux miracles (1).

SAMARITAINE. — L'église a rendu un culte à la Saméritaine, que Jésus convertit au puits de Jacob, près de la ville de Sichar on Sichem. Quelques-uns l'honorent sons le nom de sainte Photine. Sa tête est à Rome dans l'église de Saint-Paul.

On avait bhti une église, aujourd'hui ruinée, sur le puits de la Samaritaine, et l'on disait la messe dans le puits même. On n'en voit plus que les restes en mauvais état.

« L'illustre auteur de l'histoire scolastique remarque que ce puits est le centre de la terre habitable, à cause que tous les ans, un certain jour de l'été, à midi, le soleil y plonge perpendiculairement, sans faire à l'entour aucune ombre (2). »

SAMSON. — On conserve, dans plusieurs couvens grees et latins, la mâchoire d'âne avec laquelle Samson tua mille Philistins.

On dit qu'après sa victoire, Samson, ayant soif, pria le Seigneur; qu'il sortit aussitot de la machoire une fontaine abondante; et que cette fontaine continua de couler.

<sup>(1)</sup> Ribadéneira, 26 juin.

<sup>(2)</sup> Cité dans le P. Goujon, Histoire et Voyage en Terre-

On prétend même qu'elle subsiste toujours, près de Tibériade selon les uns, près du torrent de Cédron selon d'autres, près d'Éleuthéropolis selon Glicas. On l'appelle la fontaine de la Màchoire (1).

Les earmes de Nazareth conservaient la grosse dent qui tomba de cettemàchoire pour laisser passage à la fontaine. Cette dent donnerait à croire que la màchoire d'âne de Samson était de bonne taille; et il le fallait bien pour tuer mille hommes sans doute armés.

SAMSON, — abbé de Dol en Bretagne, mort au sixième siècle. Il avait un demi-corps à Orléans, un demi-corps à Dol, et un demi-corps à Paris, sans parler de divers ossemens que l'on distribua dans pluiseurs églises. Les reliques d'Orléans furent brûlées par les huguenots, et celles de Paris par les républicans de 17g3.

Sauval rapporte que les reliques de saint Samon, de saint Magloire et de quelques autres saints, ayant été exposées dans la salle du palais à Paris, le maitre-d'hôtel de Hugues-le-Grand s'avisa de les toucher d'un air de mépris avec le bout de son bâton, et qu'aussitôt il devint fou furieux (2), pour montrer la révérence que nous devons aux saintes chàsses.

SAMUEL. - Les Juifs le regardent comme

<sup>(1)</sup> Sans doute qu'elle ne jaillit plus de la mâchoire.
(2) Antiquités do Paris, livre 7, page 5.

leur plus grand prophète après Moïse. On sait que son tombeau recevait un culte distingué, depuis que la pythonisse d'Endor avait fait apparaître son spectre devant Saül.

On retrouva, au cinquième siècle, le corps de Samuel, que l'on porta à Constantinople, et qui, est peut-être perdu aujourd'hui. On vénère toujours auprès de Ramatha, en Palestine, son tombeau, auprès duquel une fontaine sacrée guérit toutes sortes de maladies.

SANÉ.—Saint Sané, que quelques-uns nomment aussi saint Sidoine, n'est guère connu que des Bretons. Il reçoit un grand culte à cause de ses miracles, dans le Finistère.

L'cau de sa fontaine procurait, pendant vingtquatre heures, des vents favorables aux navigateurs qui en emportaient avec foi quelques bouteilles dans leur vaisseau.

Le collier de fer que saint Sané portait à son cou servait aux épreuves judiciaires : il étranglait sur-le-champ les parjures et les fourbes.

De petits cailloux olivâtres, que l'on trouvait dans le tombeau du saint, préservaient de la peste et des naufrages (1).

SANG. — Les bernardines de la rue de Vaugirard, à Paris, gardaient une fiole de sang sorti

<sup>(1)</sup> M. Cambry ; Voyage dans la Finistère , tome 1, p. 173.

d'un crueifix de bois frappé par un Juif. On avait partout des reliques semblables. — Voyez les articles Crueifix, Notre-Dame, Jésus-Christ, Janvier, etc., etc., etc., etc.

SARA. — On apporta de la Palestine à Rome, et ensuite de Rome à Pavie, dans le huitième siècle, le corps d'une sainte Sara; mais les savans ne peuvent décider si c'est la vieille Sara, femme d'Abraham, ou la jeune Sara, femme de Tobie, en huitièmes noces.

Des incrédules prétendent que ce n'est pas la seconde, et que ce ne peut pas être la première, qui est toujours dans son tombeau près de Cariath-Arbé.

SATURNIN. — Barbage, étant gouverneur de Sardaigne, tua de sa main saint Saturnin à Cagliari (1), où l'on conserve son corps.

Mais on croit que ce saint a été imaginé, et que c'est le même que saint Saturain de Toulouse, martyrisé vers le même temps, à la fin du troisième siècle. Le premier fut tué par un païen futieux, le second par un taureau qu'on làcha sur lui. Son corps est à Toulouse.

On fait un troisième saint Saturnin, martyr à Rome au commencement du quatrième siècle, et qui a tout l'air d'être encore le même que le saint toulousain. L'un et l'autre sont fêtés le 29 de novembre.

<sup>(1)</sup> Baillet, 30 octobre

63.

On ne vénère que trois corps du Saturain de Rome, un à Rome dans l'église de saint Jean et Paul, un second à Pavie, le troisième était à Paris chez les minimes de la Place-Royale; de sorte que e'il n'y a cu qu'un seul Saturain, il a cinq corps, avec ceux que nous ignorons.

SAVINIEN ou SABINIEN, — martyr à Troyes en Champagne, au troisième siècle. On dit qu'il était né à Samos, et qu'il vint en Champagne pour faire son salut.

« L'empereur Aurélien étant à Troyes, fit couper la tête à beaucoup de saints. Savinien fut mis dans un grand feu qui ne lui fit aucun mal. On l'attacha à un poteau pour le percer de Rèches ; mais l'em détourns tous les coups; au contraire, une flèche retournant en arrière blessa l'empereur à l'eril; ce que les historiens n'ont pas dit, en haine des chrétiens.

» On mit Savinien dans une prison, d'où il s'échappa, sì bien que l'empereur dépêcha des soldats à sa poursuite, avec ordre de le tuer sans autre procès.

» Cependant Savinien, étant sur le bord de la Marne, qui était alors très-grosse à cause des pluies, traversa cotte rivière comme un plancher très-sec, et arriva de l'autre côté sans se mouilleles pieds. Il apperçut bientôt les soldets qui le poursuivaient, et pria Dieu de leur permettre de passer comme lui; ce qu'il s firent. » C'était le 29 de janvier, et les douteurs prétendent que la rivière était gelée ; mais ils n'expliqueront pas si facilement la fin du conte.

d' Le saint ayant salué ces soldats, les pria de ne pas l'épargner et tendit le cou. » C'était bien la peine de fuir, disent les impies.

« Le plus eruel lui coupa la tête, que le saint prit aussitôt entre ses mains, et qu'il emporta au village de Rilly-sur-Scine, à trois licues de Troyes, où il voulait être enterré. »

Avant de mourir, il avait dit à un de ses bourreaux, que si l'empereur se frottait l'œil de quelques gouttes de son sang, il scrait guéri; le miracle cut lieu en effet, mais il ne convertit personne.

Le corps de saint Savinien était, avant la révolution, dans la cathédrale de Troyes. On vénérait, dans la même ville les reliques de sainte Savine, sa sœur, laquelle a donné son nom à un faubourg où elle avait une jolie église.

Les reliques de saint SAVINIEN, premier éveque de Sens, ont fait aussi de grand miraeles à Sens et l'abbaye de Jonarre, au diocèse de Meaux. Ce bon saint rendait les maris fidèles, et amollissait les œurs endureis de ceux quivoulaient divorcer d'avec leurs femmes.

SCALA-SANTA. — Nons en avons déjà parlé ; c'est l'escalier de vingt-huit marches que Jésus-Christ monta en allant chez Pilate. On montre sous une penite grille quelques gouttes de sang du Sauveur. Cet escalier saint fut apporté à Rome devant l'église de Saint-Jean de Latran par l'impératrice Hélène. On le monte à genoux, et, avant d'entrer dans le saint des saints, il faut réciter une petite prière.

Les femmes, qui n'entrent jamais dans le saint des saints, gagnent l'indulgence en regardant à la porte.

SCHOLASTIQUE, — vierge du sixième siècle, sœur de saint Benoît.

Saint Grégoire-le-Grand raconte qu'à sa mort saint Benoit van oime monter au ciel, yous la forme d'une colombe. Il fit transporte son corps dans son monastère du Mont-Cassin. Ces reliques furent depuis apportées su Monts qu'elle Straiderent vers la fin du neuvième s'écle, mais on les retrouva peu après.

En 156a, les calvinistes se dispossient à brûler de nouveau les os de sainte Scholastique, lorsqu'ils furent obligés dequitter précipitamment la ville. On publia aussitôt que la sainte les avait frappés d'une terreur panique; et elle n'a pas cessé de faire les plus grands miracles.

Cependant sainte Scholastique avait un second corps au Mont-Cassin, avec beaucoup de reliques dépareillées à Anvers, à Saint-Hubert dans les Ardennes, à Luxembourg, à l'abbaye de Juvigny, dans le diocèse de Trèves et surtout dans cinq où six égliese de Cologne.

III.

SÉBASTIEN, — martyr à Rome, en l'année 288. Ses reliques ne sont pas moins célèbres que son histoire.

On le représente en France comme un jeune homme et en Italie comme un vieillard; mais quoi qu'il en soit de son âge, il parait qu'on le fit nourir à coups de bâton, après l'avoir inutilement percé de fiéches. On jeta son corps dans un cloaque, d'où les chrétiens le retirèrent; et son culte fut fameux à Rome, dès le quatrième siècle. On lui-fleva une église qui est toujours une des sept principales de Rome.

Le corps du saint y fit de beuux miracles. Saint Grégoire-le-Grand raconte qu'une dame de Tea caue, mariee depuis peu de temps, ayant osé s'approcher des reliques de saint Sébastien, un jour ou elle n'avait pas eu la précaution de s'absteuir des plaisirs de la chair, fut aussitôt possédée du diable.

Un bon prètre qui se trouvait là cut pitié de cette jeune dame, et voulut la délivrer en la convrant de la nappe de l'autel. Le diable s'empara du prêtre lui-même.

On conduisit les deux possédés à un grand magicien, chez qui ils ne trouvèrent pas leur salut; car aussitot que le sorcier eut prononcé quelques mots magiques, une légion de aix mille six cent soixante-six diables entra dans le corps de la pauvre femme. Il n'y cut que saint Sébastien qui voulut bien la débarrasser, à la prière d'un saint homme. Le premier corps de saint Sébastien est à Rome, dans l'église qui porte son nom. La tête qui en faisait partie enrichit le trésor de Saint-Pierre au Vatican.

Il a un second corps à Soissons, quoique les huguenots l'aient brûlés en 1564.

Le troisième corps est indiqué par Calvin à Piligny près de Nantes; on en comptait un quatrième dans un faubourg de Narbonne, une cinquième tête aux jacobins de Toulouse, une cervelle chez les cordeliers d'Angers, un bras dépareillé chez les jacobins de la même ville, un autre bras à Toulouse dans l'église de Saint-Saturnin . un autre bras à la Case-Dieu en Auvergne, un autre à Montbrisson en Forez, un autre à Avignon, et une foule de pièces détachées à Séville, à Malaga, à Compostelle, à Prague, à Munich, à Brunswich, à Cologne, à Paris, à Trèves, à Sens, à Troyes, à Beauvais, à Tournay, à Aix, en Provence, à Bruxelles, à Marseille, etc., etc. M. Pouqueville trouva, dans le trésor de la cathédrale de Raguse , un tibia de cheval que l'on fait honorer comme un tibia de saint Sébastien (1).

FONDATION DE L'ABBAYE DE MANLIEU.

Un bon prêtre auvergnat, qui se nommait Magnus, fut averti en songe d'aller visiter à Rome le tombeau de saint Sébastien. Il part avec soumission, honore humblement les reliques du

<sup>(1)</sup> Voyez le tome ler. de l'ouvrage sur la Grèce.

saint, ramasse la poussière de son sépulere, en remplit un petit sac ets en revient. Cette poussière était un trésor qui opéra bientôt des merveilles.

Un jour que Magnus s'était endormi sons un arbre, et qu'il avait pendu son petit sae à une branche, l'arbre, se mit à fleurir; et il se fit tant d'autres miracles, que Magnus juges que saint Schastier voulait être honoré dans cette partie de l'Auvergne. Il hâtit donc l'abbaye de Manlieu, qui se trouve à peu de distance d'Yssoire. Cette fondation eut lieu vers l'an 656; la poussière de saint Schastien n'a cessé qu'à la révolution ses guérisons et ses miracles (1).

FLECHES DE SAINT SÉBASTIEN.

Si les flèches sont dignes d'être adorées, ceux qui les ont décochées ne mériteraient-ils pas éga-

lement un culte, comme dit Henri Estienne (2)?
On vénérait une des flèches qui percèrent ainsi Schastien, dans le trésor de son église de Rome, une autre à Lambese en Provence, une autre chez les augustins de Poitiers, et d'autres dans diverses écilesses.

On révère aussi à Rome, dans l'église de Saint-Sébastien, la colonne à laquelle le saint fut attaché lorsqu'on le perça de flèches.

SEPT FRÈRES MINEURS. — Vers l'an 1220, sept moines de Saint-François, nommés Daniel,

<sup>(1)</sup> Bruzen de la Martinière, au mot Manheu.

<sup>(2)</sup> Apologie pour Herodote, chap. 38.

Samuel, Ange, Donne, Léoi, Niéolas et Hugolin, à avisierent d'aller précher la foi chez les
Maroquins. Ils dirent beaucoup de mal de Mahomet, beaucoup de bien de saint François, et
furent cogduits devant l'empereur de Maroe, qui,
regardant leur audace comme nn signe de folie,
leur promit la vie et la liberté de retourner dans
leur pays, à condition qu'ils fréaceteraiente eq qu'ils
avaient avancé contre Mahomet. Les sept frères
ne demandicient pas nieux que le martyre, ils
répondirent à l'empereur par des injures, ct l'empereur les condamna à mort. La populace les mit
en pièces pour l'honneur de Mahomet; ct ils se
laissèrent mettre en pièces pour l'honneur du
nom chrécin.

Alphonse-le-Gras, roi de Portugal, fit demander leurs corps à l'empereur de Maroc, qui les rendit comme ils se trouvèrent; on les bionore à Lisbonne, depuis que Léon X a déclaré que ce n'étaient pas des extravagans, mais bien de saints martyrs.

SÉPULCRE DE JÉSUS-CHRIST. - « Le

- » corps de Notre-Seigneur est reçu dans le veutre
- » d'une vierge, quand il vient au monde, et il
- » est déposé dans le tombeau d'un juste quand il » en sort. Dans le sein de la Vierge, il ne recoit
- » en sort. Dans le sein de la vierge, il ne recoit » pas la moindre atteinte de l'impureté humaine,
- » et dans le tombeau de Joseph d'Arimathie il est
- » exempt de la corruption de la mort. Mais Jésus,
- » au sortir du tombeau, inspire plus de respect

» qu'an sortir du ventre de sa mère, car il est » dégagé de toutes les infirmités humaines (1). »

C'est pour cela que le Saint-Sépulere de Jésus-Christ est devenu un lieu si vénérable. Il a causé des guerres longues et funestes , et ces croisades que l'on ne sait trop juger.

Mais le Tasse a chanté le capitaine qui délivra le tombeau de Jésus-Christ; et cette relique, en allumant une guerre sainte, a inspiré un beau

poëme.

Nous donnerons la description du Saint-Sépulere, suivant Deshayes, cité (dans les notes au voyage du Levant de M. de Forbin, page 396 de l'édition in-8°.

a L'église du Saint-Sépulcre comprend le Saint-Sépulcre, le mont Calvaire et plusieurs autres lieux saints. Ce fut sainte Hélène qui en fit bâtir une partie, pour couvrir le tombeau de Jésus-Christ. Mais les princes chrétiens qui vinrent après, la firent augmenter pour y comprendre de mont Calvaire, qui n'est qu'à cinquante pas du Saint-Sépulcre.

» Anciennement, le Calvaire était hors de la ville : c'était le lieu où l'on exécutait les criminels condamnés à mort; et, afin que tout le peuple y pût assister , il y avait une grande place entre le mont et les murailles de la ville : le reste du mont était environné de jardins, dont l'un appartemit à Joseph d'Arimathie, disciple secret de Jésus-

<sup>(1)</sup> D. Ambrosii, serm. 3, în die Parascevæ.

Christ; il y avait fait faire pour lui un sépulere, dans lequel fut mis le corps de Notre-Seigneur.

» La coutume, piermi lesjnifs, n'étsit pas d'enterrer les corps comme nons le faisons. Chacur, selon ses moyens, faisait pratiquer dans quelque roche une espèce de petit enbinet, où l'on dépossit le corps, que l'on étendait sur une table dit rocher même; puis on refermait ce lieu avec une pierre que l'on metait devant la porte, qui n'avait d'ordinaire que quater pieds de haut.

" L'église du Saint-Sépulcre est fort irrégulière; car l'on s'est assujetti aux licux que l'on voulait y renfermer : elle est à peu près faite en croix, ayant vingt pas de long et soixante-dix de large. Il y a trois domes, dont celui qui convre le Saint-Sépulere sert de nef à l'église; il a trente pas de diamètre, et il est ouvert par le haut, comme la rotonde de Rome. Il est vrai qu'il n'y a point de voûte ; la couverture en est soutenue seulement par de grands chevrons de cédre, qui ont été apportés du mont Liban. On entrait autrefois dans cette église par trois portes; mais aujourd'hui il n'y en a plus qu'une, dont les Turcs gardent soigneusement la clef, de crainte que les pélérins n'y entrent sans payer les neuf seguins, ou trentesix livres, à quoi ils sont taxés. Cette porte est joujours fermée, et il n'y a qu'une petite fenêtre, traversée d'un barreau de fer par où ceux du dehors donnent des vivres à cenx qui sont dedans, lesquels sont de huit nations différentes.

<sup>&</sup>quot; La première est celle des Latins ou Romains,

que représentent les religieux cordeliers. Ils gadent le Saint-Séquèrec, le lieu du mont Calvaire où notre Seigneur fut attaché à la croix, l'endroit où la sainte croix fint trouvée, la pierre de l'onetion, et la chapelle col Notre-Seigneur apparut à la Vierge, après sa résurrection.

- La seconde nation est celle des Grecs, qui ont le chœur de l'église où ils officient, et au milieu duquel y a un petit cercle de marbre, dont ils estiment que le centre est le milieu de la terre.
- » La troisième nation est celle des Abyssins; ils tiennent la chapelle où est la colonne du couronnement.
- » La quatrième nation est celle des Copthes, qui sont les chrétiens d'Égypte; ils ont un petit oratoire proche du Saint-Sépulcre.
- » La cinquième est celle des Arméniens; ils ont la chapelle de sainte Hélène, et celle où les habits de Notre-Seigneur furent jonés et partagés.
- » La sixième nation est celle des nestoriens ou jacobites, qui sont venus de Chaldée et de Syrie; ils ont une petite chapelle située près du lieu où Notre-Seigneur apparut à la Madeleine en forme dejardinier, et qui, pour cela, est appelée la chapelle de Madeleine.
- » La septième nation est celle des Géorgiens, qui habitent entre la mer Majeure et la mer Capienne; ils tiennent le lieu du mont Calvaire où fut dressée la croix, et la prison où demeura Notre-Seigneur, en attendant que l'on eût fait le trou pour la placer.

» La huitième nation est celle des maronites qui habitent le mont Liban; ils reconnaissent le pape comme nous le faisons.

- "A Chaque nation, outre ces lieux, que tous ceux qui sont dedans peuvent visiter, a encore dans les voûtes et les les voûtes et les les religieux qui y entreut, demeurent d'ordinaire deux mois sans en sortir, jusqu'à ec que, ducouvent qu'ils ont dans la ville, l'on y en envoie d'autres pour servir en leur place. Il serait difficille d'y demeurer long-temps sans être malade, parce qu'il y a fort peu d'air, et que les voûtes et les murailles rendent une fraicheur assez malssine.
- » En entrant dans l'églisé ou rencontre la pierce de l'onction , sur laquelle le corps de Notre-Seigneur fut oint de myrrhe et d'aloès, avant d'étremis dans le sépulere. A estase de l'indisercition de quelques pèlerins qui la rompaient, on a été contraint de la couvrir de marbre blanc , et de l'entourer d'un petit balustre de fer , de peur que l'on ne marchit dessus. Elle a huit pieds moins trois pouces de long, et deux pieds moins un pouce de large; et au-dessus il y a huit lampes qui brûlent continuellement.
- » Le Saint-Sépulere est à trente pas de cette pierre, justement au milieu du graud dôme dont j'ai paulé; c'est comme un petit eabinet qui a été creusé et pratiqué dans une roche vive, à la pointe

du ciseau. La porte, qui regarde l'orient, n'a que quatre pieds de haut et deux et un quart de large; de sorte qu'il se faut grandement baisser pour y entrer.

5 Le dedans du sépulcre est presque carré : il a six pieds moins un pouce de long, et six pieds moins deux pouces de large; et depuis le bas jusqu'à la voitre, huit pieds un pouce. Il y a une table solhé de la même pierre, qui fut laissée en creusant le reste : elle a deux pieds quatre pouces et demi de haut, et contient la moitié du sépulcre; car elle a six pieds moins un pouce de long, et deux piels deux tiers et demi de large. Ce flut us ur cette table que le corps de Notre-Seigneur fut mis, ayant la tête vers l'Occident, et les pieds à l'Orient.

» A l'entrée de la porte du sépulere, il y a une pierre d'un pied , qui est du mie narcé, et relèveie d'un pied, qui est du même roc, laquelle servait pour appuyer la grosse pierre qui bouchă it la porte du sépulero : c'étâti sur cette pierre qu'étâti l'ange, lorsqu'il parla aux trois Maries; et, tant à cause de ce mystère que pour ne pas entrer d'àbord dans les sint sépulero, les premiers chrétiens firent une petite chapelle au-devant, qui est appelée la Chapelle de-l'Ange.

» A douze pas du Saint-Sépulcre, en tirant vers de marbre gris, qui peut avoir quatre pieds de diamètre, que l'on a mise là pour marques le lieu où Notre-Seigneur se fit voir à la Madeleine en forme de jardinier. » Plus avant, est la chapelle de l'apparition, où l'on ûnt par tradition, que Notre-Seigneur apparut premièrement à la Vierge après sa résurrection. Cest le lueu oil se religieux cordeliers font leur office, et où fils se retirent; ear, de là, ils entrent dans des chambres qui n'ont point d'autre jasse que cette chapelle.

s' Continuant à faire le tour de l'église, on 'trouve une petite chapelle votée, qui a sept pieds de long et six de large, que l'on appelle autement la prison de Notre-Seigneur, parce qu'il fut mis dans ce lieu, en attendant que l'on eut fait le trou pour planter le croix; sette chapelle est à l'opposite du mont Calváre.

» Assez proche de là est une autre chapelle de cinq pas de long, et de trois de large, qui est au même lieu où Notre-Seigneur fut dépouillé par les soldats, avant d'être attaché à la croix, et où ses vêtemens furent joués et partagés.

» En sortant de cette chapelle, on reneontre à main gatche, un grand-escalier qui perce la muraille de l'église, pour descendre dans une espèce de eave qui est crousée dans le roc.

a Après avoir descendu trente marches, il ya une chapelle que l'on nomme vulgairement la chapelle de sainte Hélène, à eanse qu'elle était le caprière pendant qu'elle faisti et croix. Un descend encoir onze marches, jusqu'à l'endroit où la croix fut trouvée avec les clous, la couronne d'épinés et le fer de la lance, qui avaient été éachés en ce lieu pendant plus de trois cents ans.

» Proche du haut de ce degré, en tiraní vers le mont Calvaire, es tune chapelle qui a quatre pas de long et deux et demi de large, sous l'autel de laquelle on voit une colonne de marbre gris, marquetée de taches noires, qui a deux piede de haut et un de diamètre : elle est appelée la colonne d'impropère, parce que l'on y fit mettre Notre-Seigneur pour le couronner d'épines.

» On rencontre à dix pas de cette chapelle , un petit degré fort étroit, dont les marches sont de bois au commencement et de pierre à la fin; il y en a vingt en tout, par lesquelles on va sur le mont Calvaire; ce lieu qui était autrefois si ignominieux ayant été sanctifié par le sang de Notre-Seigneur, les premiers chrétiens en eurent un soin particulier; et, après avoir ôté toutes les immondices et toute la terre qui était dessus, ils l'entourèrent de murailles : de sorte que c'est à présent comme une chapelle haute, qui est enclose dans cette grande églisc. Elle est revêtue de marbre en dedans, et séparée en deux par une arcade. Ce qui est vers le septentrion est l'endroit où Notre-Seigneur fut attaché à la croix. Il v a toujours trente-deux lampes ardentes, entretenues par les cordeliers, qui célébrent aussi tous les jours la messe en ce saint lieu.

a Dans l'autre partie qui est au midi, fut plantée la sainte croix. On voit encore le trou qui est creusé dans le roc environ un pied et demi, outre la terre qui était dessus. Le lieu où étaient les croix des deux larrons est proche de là ; celle du bon larron était au septentrion, et l'autre au midi, de manière que le premier était à la droite de Notre-Seigneur, qui avait la face tournée vers l'occident; et le dos du côté de Jérusalem qui était à l'orient. Il y a continuellement cinquante lampés ardentes pour honorer ce saint lieu.

» Le mont Calvaire est la dernière station du Saint-Sépulcre; car à vingt pas de la, l'on retrouve la picrre de l'onction, qui est justement à l'entrée de l'églisé. »

Les chrétiens ont toujours eu la plus grande vénération pour le Saint-Sépulcre, et l'on a mis parmi les reliques les plus efficaces les pierres que l'on a pu s'y procurer.

On venérait quelques-unes de ces pierres que l'on dit priscs au tombeau de Jésus-Christ, à Rome dans les églises de Saint-Eusèbe, de Saint-Jean de Latrau ; de Sainte-Susanne, des saints Jean et Paul; à Paris dans la Sainte-Chapelle, à Marseille, à Bologne, à Chartres, à Clermont en Auvergne, : À Assise, à l'abbaye de la Celle en Champagne, cit. — Voyez Nautres.

SERENUS, —évêque de Marseille au sixième siècle. Il brisa les images que son peuple adorait, et en défendit le culte. Saint Grégoire-le-Grand le blâma d'avoir brisé ces images avec trop de vivacité; mais il le loua d'en avoir empêché l'adoration.

Malgré qu'il ait été iconoclaste, Sérénus a été mis au rang des saints. Son corps était à Biandras au diocèse de Verceil, où il faisait la pluie et le beau temps. On le promenait dans les nécessités publiques; et l'on assure qu'en 1630 il délivra le pays de la peste, car il y a beaucoup de pestes dans les légendes (1).

SERGE, — martyr en Syrie avec saint Bacclus, vegs la fin du troisième siècle. Il fut enterré dans le bourg de Rasaph, où ses reliques attirèrent tant de dévots, que ee bourg devint une ville qui porta le nom de Sergiopolis.

Justinien envoya au saint une riche eroix d'or; on lui fit de toutes parts des présens, en retour, de ses miraeles; et, dès l'an 540, Sergiopolis était une villa métropolitaine.

Dix ans auparavant, Cosroès, roi de Perse, fisiant la guerre aux Romains, obligea les Sergiopolitains à lui donner les richesses de l'église de saint Serge, et surtout la belle croix de Justinien. On ne toucha point aux reliques du saint, qui étaient renfermées dans une grande châses couverte d'argent.

Cosroès ayant appris que le clergé y avait caehé divers objets précieux vint mettre le siége devant la ville. Évagre raconte qu'il trouva les murailles garnies de soldats, quoiqu'il 'n'y edt plus dans la ville que quelques vicillards; qu'il

<sup>(1)</sup> Voyez l'Histoire de Marseille, du sieur de Ruffi, liv X, chap. I.

reconnut la dedans un effet de la protection de saint Serge, et qu'il leva le siège. Mais Procope, qui était contemporain, ne parle pas de ce miraele.

Ginquante ans après, Cosroès II, chassé de ses états par son allié Baram, implora, quoique païen, le secours de saint Serge et lui promit une belle croix d'or, s'il le soulageait. Il n'y avait pas un mois qu'il avait fait ce vœu, l'orsqu'on lui envoya la tête de Baram.

Dés qu'il eut repris son trone, Cosroès fit offrir au saint la croix qu'il lui avait promise, avec celle que Cosroès I". avait enlevée, et divers présens magnifiques.

Saint Serge donnait aussi des enfans aux femmes dont les maris ne pouvaient pas en faire. Il favorisa d'un fils ce Cosroès II, qui était sans doute impuissant.

Saint Serge avait des reliques à Alexandrie en Égypte, à Ptolémaïde en Phénicie, à Constantinople, à Rome, à Paris, à Chartres, et dans une infinité d'églises, où il faisait des miracles depuis les temps les plus reculés.

Au commencement du sixième siècle, on avait un de ses doigis à Bordeaux; le général Mummol ayanteu la témérité de rompre une parrie de cette relique, dans l'espoir qu'elle lui ferait gagne des batailles, devint depuis si malheurreux, que Frédégonde le fit mourir dans des tortures inouies, sons prétexte qu'il était soriere.

Vers le même temps, on débitait que Dieu pu-

nissait avec sévérité ceux qui volaient quelque chose de ce qu'on avait donné à saint Serge. C'est pourquoi les propriétaires faibles mettainent leurs biens sous sa protection; ils avaient les prêtres du saint pour seigneurs suzerains, et le saint ne s'appauvrissait pas.

SERVAIS, — dernier évêque de Tongres et premier évêque de Maestricht, mort en 384. On nc sait pas son pays. Il fut amené par un ange dans la ville de Tongres, qui n'avait pas d'évêque. Il se montra très-zélé contre les hérétiques;

ce qui n'empêcha pas l'hérésie de pénétrer dans son diocèse.

Il alla visiter les tombeaux de saint Pierre et de saint Paul, à Rome, où saint Pierre lui révéla que la ville de Tongres allait être ravagée, qu'ainsi il se réfugiat à Maestricht, que Dieu épargnerait par considération pour lui.

Là dessus saint Pierre lui donna une petite croix d'argent, faite de la main d'un ange, laquelle se conserve encore, comme nous le dirons.

En s'en retournant, il fut pris par les barbares qui le mirent en prison; mais une lumière éclatante, qui l'environna toute la nuit, engagea à le relàcher. On le garda quelques jours dans le camp. Pendant qu'il dormait, on vit un grand sigle se percher derrière lui, et lui faire de ses ailes une manière de parasol. Les barbares étonnés lui demandèrent s'a bénédiction et le laissérent aller.

Un jour qu'il était auprès de Worms, et qu'il

avait soif, il fit jaillir une fontaine par un signe de croix. Plusieurs furent guéris des fièvres en bnyant l'eau de cette fontaine, et quelques-uns eurent la piété d'enrichir saint Servais, par de magnifiques présens qui témoignaient leur dévotion et leur reconnaissance.

Il quitta bientot la ville de Tongres; son penple lui fit la conduite en pleurant, car il emportait avec lui les reliques de la ville.

Lorsqu'il cut fait environ une lieue, sur la route de Maestricht, il cut envie de se reposer. La terre s'éleva incontinent et lui fit uu siège, qu'on appelle toujours la chaise de saint Servais; les dévots vont s'y asseoir avec humilité.

Le saint mourut à Maestricht, où ses reliques firent bientôt des choess merveilleuses. On raconte que lorsque les princes voulaient faire quelque tort aux moines de saint Servais, les bons pères s'allaient plaind re à la chàsse de leur patron, qui faisait réparer l'injure.

Outre le corps de Maestricht, Servais en avait pourtant un second à Quedlinbourg, une troisième tête à Goslar en basse Saxe, une quatrième màchoire à Rome, et diverses pièces à Cologne où il a une église, et dans une infinité de pays chrétiens.

Cépendant on ne croît pas que saint Servais ait jamais paru à Maestricht. Il y a même des critiques qui prétendent que c'est un saint imaginé, comme saint Denis, saint Gervais, et cinq on six mille autres.

## LA CROIX DE SAINT SERVAIS.

On vénère sans doute encore, à Maestricht ou à Utrecht, la croix d'argent qui fut donnée à Rome par l'apôtre Pierre à l'évêque Servais. On la portaiten procession dans les campagnes, comme ayant une vertu souveraine contre les souris et les mulets qui détruisent les moissons, et qui ne manquent pas de crever lorsqu'on les a excommunés avec cette croix.

Elle fut volée un jour; on ordonna des prières publiques pour le recouvrement d'icelle; et après trois jours de jeûnes et de processions, un miraele la fit retrouver. Une grande volée d'oiscayx se percha sur un buisson d'épines qui était au bord du chemin. On fouilla; on trouva la croix enterrée au pied du buisson.

Mais elle était rompue. Pour rejoindre les deux parties, on employa les meilleurs ouvriers, qui n'y purent rien faire. Là-dessus saint Servais apparut à un bon moine, et lui dit que la main d'un homme ne pouvait rien dans un ouvrage fait par les anges; et qu'il fallait s'adresser à Dieu. On mit done la croix sur l'autel; le lendemain, on la trouva miraculeusemeut rétablie en son premier état (1).

SETH, - fils d'Adam. Les rabbins disent qu'il avait quarante pieds de taille, parce que son tom-

<sup>(1)</sup> Ribadéneira , 13 mai.

beau en a quarante-cinq, et qu'il se voit auprès de Damas.

Si le déluge a respecté le tombeau de Seth, il faudrait voir au moins sur quelle preuve on le montre en Syrie, plutôt qu'ailleurs.

Des hérétiques, qui avaient pris Seth pour leur patron, prétendaient que Jésus-Christ n'était que Seth ressuscité.

SEVERIN, — abbé d'Agaune en Valais, qui passa quelques années à Paris dans un ermitage, et qui alla mourir à Château-Landon vers l'an 507.

Ses reliques, qui étaient dans cette ville, furent dissipées au huitième siècle, et sa chasse emportée par les Normands. Mais on ne tarda pas à retrouver le corps de saint Severin.

Durant les guerres de Charles VII, les Anglais ayant mis le feu à l'abbaye de Château-Landon un religieux zélé se jeta dans les flammes pour sauver la chàsse. Le saint n'eut pas la bonté de protéger son moine, qui fut brûlé avec l'église; mais la chàsse fut sauvée;

En 1568, les huguenots dispersèrent encore une fois les reliques de saint Severin. Des lors, si l'on ne devait plus s'attendre à trouver rien de son corps, on dut être un peu surpris de rencontrer ses reliques partout.

Dans la fouille que l'on fit à Notre-Dame en 1699, on déterra le corps entier de saint Severin; on voulut expliquer la possibilité de ces reliques, en disant que saint Severin solitaire à Paris, était différent de saint Severin mort à Château-Landon. Mais cette distinction eut peu de succès.

On garde à Rome, daus l'église de Saint-Laureut-in-Lucin, je corps d'un autre saintSeverin qui nous est inconun, car il y a encore saint Severin de Cologne, dout le corps est à Cologne, et saint Severin de Bordeaux dout le corps était à Bordeaux et à l'abbaye de Mauzac en Auvergue.

SIGERENT, — roi d'Austrasie, fils du hon roi Dagobert. Il bâtit et dota douze monastères considérables, fit beaucoup d'œuvres pies et fut mis au 'bang des saints. Son corps fut honoré à Metz, et ensuite à Nanci, où il était le but d'un concours prodigieux de pellerins, qui lui demandaient la conservation des biens de la terre; on assure que le saint faisait souvent des miracles.

SIGISMOND, — roi de Bourgogne et cousin germain de sainte Clotilde. C'était un tyran, qui fit massacrer son fils presque sous ses yeux, et qui se signala par d'autres violences. Mais il chautait au lutrin, comme le bon roi Robert, et il enrichissait les moines.

Les trois rois qui se partagaient alors la France lui déclarèrent la guerre, à la sollicitation de sainte Cloulde. Il fut tué avec sa femme et ses enfans, et l'on jeta leurs corps dans un puits. Ribadéneira le met avec sa famille au rang des martyrs.

Au bout de trois ans, un saint abbé cur révilation que le puist du village de la Colombe renfermait des reliques; l'eau qu'on y puissit guérissait diverses maladies; et l'on voyait souvent des éclats de lumière dans les alentours. On ehercha; on découvrit les corps du roi Sigismond, de as femme et de ses enfans; tous ces corps édient frais et vermeils; on les trausporta à l'abbaye d'Agauue, où ils firent des miracles.

Mais au temps des Normands, toutes ces saintes reliques disparureut; et, par un prodige qui n'est pas rare, on retrouva le corps de saint Sigismond à Prague, où il travaille depuis le quatoraieme siècle. On montre, depuis le onzième siècle, on montre, depuis le onzième siècle, ou second corps à Imola; il y eu a un troisième au Mont-Serrat. Partout il guérit les fièves; au Mont-Serrat. Partout il guérit les fièves.

SILVESTRE, — pape, mort en l'anuée 335; il a laissé deux corps, le premier à Rome, dans l'église de son nom, le second à Compostelle en Galice.

Le pape Silvestre II, qui n'était pas un saint comme Silvestre II<sup>\*</sup>, et que l'on met au nombre des magiciens, ordonna qu'après a mort on mit son corps sur un chariot trainé par des bœufs sans guide, et qu'on l'enterpàt au lieu où ils s'arrèteraient. Les bœufs firent halte devant l'église de Saint-Jean-Je-Latran, où le tombeau de Silvestre II présageait autrefois la mort des papes, par un grand bruit des os au dedans, et par une espèce de sueur que la pierre du monument rejetait au dehors (1).

Saint Silvestra, évêque de Chilons-sur-Marne, mort en 53 », couchait sur un tapis de corde , qui fit des miracles après sa mort; tous les malades qui pouvaient se rouler sur ce tapis recevaient guérison. On ótait aux filles les pâles coulcurs en leur pendant au cou le lit du saint évêque.

Il paraît que ce saint ne nous a laissé que la moitié d'un corps, qu'on ne retrouva même que trois ou quatre cents ans après son décès, et qui était honoré à Châlons-sur-Marne?

SIMÉON.—On prétend que les reliques de ce saint vieillard furent transportés à Constantinople, et de là à Venise en l'an 1220. On montre toujours son tombeau dans la vallée de Josaphat auprès de Jérusalem; et, ec qui est assez singulier, on le montre aussi sur la montagne des Oliviers.

Saint Siméon avait une seconde tête à Paris, dans le trésor de la Sainte-Chapelle, et un troisième bras à Saint-Denis. On prétendait que éétait le même hass sur lequel il avait reçu Notre-Seigneur dans le temple.

SIMÉON, - évêque de Jérusalem, cousin

<sup>(1)</sup> Platine, dans la Vie des papes.

germain de Jésus-Christ et martyr : il fut crucifié en l'an 107, à l'âge de cent vingt ans. Son corps est à Bologne, à Brinxelles, à Brindes, et à Torre-Laguna en Espagne.

SIMÉON-STYLITE. —Toutjeune, il passait des semaines entières sans manger. Il se serrais le ventre avec la corde dù puits de son couvent. Un jourqu'on l'avait cherchée inutilement ailleurs, on trouva que cette corde était entrée dans sa chair, où la corruption et les vers commengaient à établir. Siméon ne voulut point qu'on pansait sa plaie; c'eat pourquoi on le chassa du monastère, qu'il infectait.

Cela se passait en Syrie; il se réfugia dans les montagues voisines, trouva un puits sec, y descendit, au milieu des l'ezards et des crapauds, et y resta cinq jours sans manger, mais chantant continuellement des psaumes.

Quelques moines qui l'entendirent le retirèrent avec des cordes; on le ramena à son monastère, où il ne voulut plus demenrer.

Il passa trois années dans une petite caverne, et ce fut alors qu'il commença le régime qu'il suivit exactement de jeuner les quarante jours du carème, sans prendre ancune espèce d'aliment.

Il grimpa ensuite sur la cronpe d'une montagne, s'enchaina par le pied à une grosse pierre, et se condamna à vivre dans cetto situation, exposé au soleil, à la pluie et à toutes les injures de l'air.

Nous sommes obligés de rappeler ces petites circonstances de la vie de saint Siméon, parce qu'on vénère toujours dans la Syrie les lieux qu'il illustra par ses extravagances.

Les singulières austérités de saint Siméon n'étaient point approuvées des chrétiens véritablement pieux ; ce qui ne l'empêcha pas de les continuer; et il fit bien, puisqu'on l'a placé pour

cela parmi les plus grands saints.

Mélèce, évêque d'Antioche, les lui reprocha, et fit couper la chaîne qui lui attachait le pied. Dès lors Siméon était si connu de la populace, que tous les cabaretiers prenaient sa figure pour enseigne.

Il voulut se distinguer davantage encore; il se plaça sur une colonne haute de cinquante-quatre pieds, et donna de là ses consultations à ceux qui vinrent le voir.

L'extrémité de cette colonne avait trois pieds de diamètre, avec une petite balustrade qui lui donnait un peu la tournure d'une chaire à prècher. Il 's'était condamné à vivre debout le reste de ses. jours. Lorsqu'il priait, il faisait humblement de continuelles génuslexions. Théodoret dit qu'il en compta un jour douze cent quarante.

Il paraît qu'il avait le corps très-souple, car quand il se prosternait il mettait son front sur ses talons : tout cela ne l'empêchait pas d'être doux et courtois, comme dit le révérend père Ribadéneira.

Cependant les femmes n'entraient pas dans

l'enclos où était sa colonne ; il ne voulut même point voir sa mère , qu'il avait abandonnée dans sa jeunesse , et qui, ayant entendu parler de lui, était venue pour le voir avant de mourir.

Le bon saint se croyait très-grand devant Dieu. Dans un délire d'imagination qu'il eut un jour, il crut voir un ange qui venait le chercher sur un chariot lumineux. Il leva le pied pour y entrer, mais aussiété l'ange et le chariot disparuent. Ce fut pour se punir de ce moment de vanité, qu'il se condamna à tenir en l'air, tout le reste de sa vie, le pied qu'il avait levé si légèrement.

Il lui vint uu ulcer où les vers se mirent; loin de souffrir qu'on en prit soin, il avait chargé celui de ses disciples qui lui apportait à manger de remettre les vers à leur place, lorsqu'ils tombaient de la plaie (1).

Il mournt en l'an 462, à l'âge de soixante-neuf ans ; il en avait passé quarante-sept sur la colonne. On révère encore cette sainte colonne, à quelques lieues d'Antioche.

Son corps sembla si précieux , que quelquesuns voulurent l'avoir par la force des armes, et d'autres à prix d'argent. Mais le petriarche d'Antioche le transporta dans son église, où tous ceux qui osèrent le toucher furent miraculeusment punis. Ce corps resta long-temps à Antioche,

<sup>(1)</sup> On demande pardon au lecteur de mettre ces horreurs sous ses yeux; mais on y est forcé, comme on le verra à la lin de cet article.

tandis qu'on le montrait en même temps à Constantinople. On vénérait aussi', dans la première ville, la chaîne qu'il ports au con toute sa vie, en guise de cravate.

On dansait tous les ans, le jour de sa fête, autour de sa colonne; car lés danses ont souvent fait partie des éerémonies religieuses. Évagre conte aussi que tous les ans, le 5 de janvier, on voyait une grosse étoile au-dessus de la colonne de saint Siméon.

Les deuts que l'on montrait dans différentes villes, sous le nom de notre saint, étaient plus grosses que des dents de cheval; ce qui suppose à Siméon une taille honnète.

Mais la plus curieuse de toutes les reliques de saint Siméon, e'est un ver de son ulcère, qu'un de ses disciples donna à Bazilie, roi des Sarrasins, lequel ver se changes en perle (1).

SIMON, — l'un des douze apôtres, compagnon de saint Jude, et martyr, à ce qu'on croit.

Les Grees se vantaient de posséder, dans un faubourg de Constantinople, le corps de saint Simon, qui était aussi chez les Anglais; mais les lains prétendent que saint Simon et saint Judent urrent enterrés dans la Perse, o di là était morts, et que de là on les apporta à Rome, où ils reçoivent un culte dans l'église de Saint-Pierre au Vatien.

<sup>(1)</sup> Voyez la vieille légende de saint Siméon, écrite, à ce qu'on croit, par son disciple Antoine.

Saint Sinon avait un quatrième corps à Toulouse, où l'on montrait aussi les reliques de saint Jude, avec des titres sans authenticité, comme à Rome. Il avait une cinquième tête à l'abbaye de la Saure-Majeure au diocèse de Bordeaux, une sixième màchoire et un neuvième bras à Cologne, et diverses reliques dans une multitude d'églises.

Les chrétiens grees croient que saint Simon est l'époux des noces de Cana.

SIMON, or SIMÉON, or SIMONIN. — On writer à Trente, dans une chapelle de l'église de Saint-Pierre, le corps du petit saint Simonin, den voici l'histoire. Ao dist quelle na 196, les Juifs dérobèrent l'enfant d'un cordonnier, nommé Simon, et qu'après lui avoir tiré tout son sang d'une manière extrémement cruelle, pour s'en servir dans la célébration d'une de leurs fêtes, ils jetérent le cadavre dans un canal, qui passe encore présentement dans la maison où la chose ett arrivée, et où s'assemblait dors leur synagogue.

» Le corps fut porté par le ruisseau dans la rivere, et répporté par des pécheurs. Bienté toute l'affaire fut découverte; les Juifs furent convaincus; on en pendit trente-neuf, et les autres furent bannis de la ville à perpétuite d' » Sixte IV, qui était pape alors, ayant été in-

<sup>(1)</sup> Ceux des accusés qui demandèrent le baptème furent simplement décapités ou brûlés, fandis que les endureis furent roués, tenailles, écartelés, etc.

formé de tout le fait, trouvs à propos de canoniser l'enfant; îl lui laisse le nom de Simonia qu'il portait, et qui est le diminutif de celui de Simon, que portait son père. Le corps fut done embaumé, et on le voit tout à découvert, dans une clàsse qui est sur l'autel de la chapelle qu'on lui a dédiée.

» On garde aussi, dans une armoire qui est à côté, un conteau, des tenailles, quatre grandes aiguilles de fer dont ses bourreaux le tourmentèrent, et deux gobelets d'argent dans lesquels on dit qu'ils burent son sang.

» Les Juifs furent tous chassés; mais, quelques années apeès, ils obtinrent la permission de séjourner trois jours dans la ville, à cause du négoce. On assure que ces trois jours ont éér éduits à trois beurers, depuis qu'au dernier siége de Bade, ils ont défendu cette place avec tant d'opiniatresé.

» On a peint cette histoire à Françfort sous la porte du Pont, pour charger d'un nouvel opprobre ceux d'entre ce misérable peuple qui demeucqui dans cette ville, où ils sont en très-grand réprirs. On y a suissi sjoute d'autres figures infamantes, où les Juifs servent de jouets à des diables et à des pourceaux.

» Le petit Simonin n'avait que vingt-huit mois selon les uns, et dix-huit mois selon d'autres, quand il fut ainsi martyrisé (1). » SOT

SISINNE, MARTYRE ex ALEXANDRE.
— Ces trois saints furent brûlés à Trente, en l'année 397. On vénéra bientôt leurs cendres, que l'on distribua dans une infinité d'églises.

Dans la suite, on le savait presque oubliés ; mais il était notoire qu'ils n'avaient laissé que des eendres, lorsqu'au commencement du seizième siècle, on trouva leurs têtes-entières à Trente, et leurs of à Milau; ces dernières reliques font beaucoup de bien à ceux qu'il les honorent.

SIXTE ou XYSTE, —premier pape de en nom, mort au deuxième siècle : on ne trouva sou corps qu'en l'an 1100, et on l'honora à Rome daus l'église de Saint-Pierre. Peu de temps après, il se perdit, parce qu'on s'en occupair peu; et il se retrouva en 1584, à Alatri dans la Campanie, où il est toujours révéré.

SOTER, — pape du deuxième siècle, qui a laissé un premier corps à Rome, dans l'église de s Saint-Sylvestre au Champ-de-Mars, et un second à Tolède.

SOTÈRE, - vierge, martyrisée à Rome ou

<sup>180,</sup> ver. la fite de Playes, les luis de Paris crucificano un jeun garçon de donte ans nomen lichard. Les criminels furrent exécutés, tous les Juffs chassés et le jeune lichard est monité. On conte béuecou d'Altoitors aussi per reisemblables, imaginéer dans des temps atroom pour persécuter les Juifs, qui sont de bons citoyen dans tous les pays où ils peuvent jouir des droits naturels.

ailleurs, vers l'an 304. Son corps est à Rome, dans la même église de Saint-Sylvestre; mais elle en a un second tout entire à Madrid, et un troisième à Dordrecht, où on l'appelle sainte Zwarde. On révère aussi quelques-uns de ses os, sous le nom de sainte Sure, à Sessime en Brie, et diverses reliques à Soissons et en d'autres villes.

SPACCATA. — C'est le nom d'une montagne fenduc qu'on vénère auprès de Gatie, et qu'appelle la montagne de la Trinjté. Ce gros rocher s'est séparé du haut en bas, depuis la cime jusqu'à la mer. On dit que c'est un des prodiges qui eurent lieu, lorsque Notre-Seigneur readit l'esprit; et on fait voir coutre un des côtés de l'ouverture de la montagne l'empreinte de quelque chose qui ressemble à une main, sous laquelle le rocher s'amollit un jour, sur le défi que lui en fit un incrédule.

On a pratiqué une petite chapelle, qui est dédiée à la Trinité, à sainte Anne et à saint Nicolas de Bari. Misson raconte que le chapelain prit la peine d'aller chercher un marteu pour rompre des morceaux de rocher, et pour les lui donner en qualité de reliques. « Nous lui avons répondu ajoute-t-il, que nous étions déjà embarrassés de trop de bagage, et le pauvre homme a été tout scandelisé de notre refus (1). »

<sup>(1)</sup> Foyage d'Italie , tome Il , page 21:

SPIRE of EXUPERE, — premier évêque de Bayenx, patron de Corbeil, près de Paris, mort au troisième, ou au quatrième, ou au cinquième siècle.

Son corps, qui rocewait un culte à Bayeux, fut obligé de fuir devant les Normands : et on l'apporta en gra à Corbeil, où il est toujours demeuré depuis, quoiqu'on montre une seconde iète de lui à Bayeux, et beaucoup d'ossemens doubles en différentes serviaises normandes.

Du moment où il se vit iustallé à Corbeil, saint Spire fit des miracles beaucoup plus grands qu'avant son émigration. On prétendit qu'il n'aimait pas les Normands, et qu'il se plaisait mieux avec ses nouveaux chanoines.

On descendait tous les ans la chàsse de saint spire, qui restait exposée à la vénération publique, depuis le jour de l'Ascension jusqu'au lendemain de la Pentecôte. Elle attirait un concurs immense de dévois et de curieux; et il se faissit tous les ans de grands miracles. On portait la chàsse en procession au pré de Saint-Jean, qui appartenait aux chevaliers de Malte, et qui sert aujourd'hui à l'étalage des toiles de M. Oberkampf. Il se trouvait toujours dans ce pré une centaine de paralytiques et de boiteux, qui arrivaient avec des béguilles, et qui sert aliant guéris, après avoir touché la sainte chàsse.

On remarquait souvent que les mêmes malades venaient chercher la guérison des mêmes maladies plusieurs années de suite. On soupconnait quelque peu de aupercherie. En 1981, des jeunes gens, qui sortsient du collége et qui étaient vemas à Corbeil pour voir la fête, y rencontrêrent un de leurs camarades qui était officier de magéchaussée. Ils lui proposèrent aller tous ensemble en uniforme voir les préparatifs des miracles. La châsse devait marcher à onze heures ; il en étair dix. Les jeunes gens se rendirent, au pré de Saint-Jean, armés de longs fouets de poste, et se disant chargés de faire la police publique.

Lorsqu'ils se trouvèrent au milieu des malades, ils firent jouer si habilement leurs fonets, que les paralytiques et les boiteux, l'aissant leurs béquilles, s'enfuirent à toutes jambes; et quand saint Spire passa, il n'y eut plus rien à faire.

Ces miracles à coups de fouet firent beaucoup de bruit; on parlait de poursuivre l'irrévérence des jeunes incrédules, comme on avait poursuivil e chevalier de la Barre. Mais Louis XVI qui régnait alors n'était pas persécueur; et d'ailleurs il se trouvait dans les coupables un fils de M. Berthier, lieutenant de Paris; de sorte qu'on endormit l'atlaire.

On dit que depuis, Spire n'osa plus faire de mirede dans le pré de Saint-Jean. Ses reliques en font seulement quelques petits dans l'église de Corbeil; car elles ont échappé à la révolution.

STANISLAS, — évêque de Cracovie, fameux par ses miracles et par la fermeté avec laquelle il gourmandait le roi Boleslas, qui le fit tuer en 1079. Ses membres dispersés dans un elamp, pour tère abandonnés aux bêtes, jetaient une lumière si vive, que des fidèles les reconnurent, les réunirent en leur place; et ces différentes pièces se rejojaguirent si miraculeusement, qu'ils firent un corps où il ne parsissir pas la moindre trace de cientrice. Ce corps entier, frais et vermit, reçut un culte, malgré le tyran; il est toujours à Cracovie, dans une chàsse magnifique, quoiqu'il ait un troisième bras à Prague.

D'UN MORT RESSUSCITÉ PAR SAINT STANISLAS.

« Stanislas ayant acheté d'un gentillhomne, nommé Pierre, une terre située sur la Vistule, en donna le prix an vendeur, mais sans marché, sans quittance, sans écrit quelconque; il en jouit pendan trois ans, sans être tourmenté dans sa possession, quoique les fils du gentillhomme qui avait vendu la terre la réclamassent comme leur bien.

» Enfin, trois ans après la mort de leur père, lis citèrent l'évêque devant le roï Bloelas, L'évêque soutint qu'il avait payé la terre; mais il ne put produire de témoins. Il allait être condamné: aussitôt il s'écria qu'il demandait un délai detrois jours, promettant d'amener devant le roi le gentillomme qui lui avait vendu la terre.

» Toute ridicule qu'était cette proposition, elle fut acceptée. Le troisième jour, Stanislas se rend en l'fabits pontificaux, avec son clergé, au tombeau de Pierre; il lui ordonne de sortir et de venir

III.

rendre témoignage. Le mort se lève; on lui donne uu manteau, on le coinduit au roi. Le mort, qui était méconanissable, prend la parole, déclare qu'il a reçu le prix de sa terre, et gournande ses fils de leur implété. Stanislas lui demande casuite s'il veur rester en vie; mais il répond que non, et retourne en paix à son tombeau.

» Çet événement aurait dû faire effet sur les Polonais : il paraît que le roi ne s'y laissa pas séduire, ou plutôt qu'il avait le occur bien endurei, puisque, quelque temps après, sans respect pour un saint à miracles, il fit mourir Stanislas comme un séditieux (1).

STANISLAS KOTSKA, — jeune Polonais mort novice des jésuites à dixteept ans, en l'année 1568. Son corps est à Rome dans la belle église du noviciat de la compagnie de Jésus. On lui attribue beaucoup de miracles.

On distribue à Rome, et dans quelques églises de Pologne, du vin où l'on a trempé une dent de saint Stanislas; et tous les malades qui en boivent n'ont plus besoin de médeein.

STURME, — premier abbé de Fulde en Allemagne, mort en 779. Son corps est toujours à Fulde; tout ee qu'il a de remarquable, c'est qu'il offre les os d'un géant, et que saint Sturme dut

<sup>(1)</sup> Histoire des Vampires et des Spectres malfuisans, 3°, partie, chap. 5. — 1820.

avoir au moins huit ou dix pieds de taille. C'était un grand saint.

SUAIRE.—On voit, dans les quatre évangélistes, que Jésus-Christ fut ensevel par Joseph d'Arimathie. Mais saint Jean observe que le corps était enveloppé dans un linceul, et la tête dans un linge séparé, à la manière des juisf. Cet ce linge que l'on appelle proprement suaire. On devait donc distinguer ces sortes de linges et ne pas faire honore des suaires sout d'une pièce.

L'Écriture n'a pas marqué que personne ait pris soin de ramasser les lineculs de Jésus-Christ, pour les conserver à la postérité : mais on s'est peu em-

barrassé de ee silence.

Parmi les suaires que l'on proposa au culte des, didles, quelque-uns ne sont qu'un es impletoile; d'autres portent l'empreinte du corps entier de, Jésus-Christ. On pourrait mettre dans cette der, nière classe la fameuse image d'Édesse en Mésopotamie, qui avait été envoyée au roi Abgare par désus-Christ uli-même. On assurait que Jésus avait imprimé sa face, et même l'effigie de sa personne entière sur ce lineeul en se l'appliquant sur-le corps. Évagre raconte même quelques grands miracles opérés par ectte image, qui passa à Constantiople et de là à Gènes, où elle fut vénérée assez mal à propos, comme le suaire qui avaif couvert Jésus-Christ dans le tombeau.

Mais les deux suaires les plus célèbres sont à Turin et à Besançon. Ils portent tous deux l'emperinte du corps de Jésus-Christ; et tous deux ont fait des prodiges.

## SUAIRE DE TURIN.

Le saint suaire de Turin offre la double effigie du corps de Jésus-Christ, vu par devant et par derrière, et dépouillé de tout vêtement, à l'exception d'une large ceinture. On a dit qu' an chrécien l'avait emporté de Jérusalem, lorsque cette ville fut prise par Titus; que cêtte précieuse relique fut long-temps vécrée dans la Pare; qu'elle retourna, cn 61 4, dans la Palestine, et que delà, pendant les croisades, elle fut transportée à Chambéri en Savoie. Elle passa à l'urin au sérième siècle.

Mais long-temps avant, ce suaire faisait déjà du bruit en France? Il se trouva entre les mains de Geoffroi de Charny, qui le donna à l'église collégiale du bourg de Litet, dont il était seigneur, à strois lieues de Troyes en Champigne. Il disque ce sacré linceul était une conquête qu'il avai faite à la guerre contre les indiéles, et que deux anges l'avaient tiré miraculeusement d'un eachot où il avait été jeté par les Anglais, qui l'avaient fait prisonnier quatre ans auparavant,

Ce suaire était un long drap de toile, où l'On voyait, comme nous l'avons dit, la double représentation du corps de Jésus-Christ, peint en couleur de sang un peu passée. Les chanoines, considérant le profit qu'ils pouvaient retirer d'une telle relique, se histèrent de l'exposer; et leur églisse fut bientot rétablie d'une affluence

Town by Gorga

nuelle de dévots. L'évèque de Troyes, Henri de Poitiers, ne voyant aucune preuve de l'authenticité de ce suaire, défendit de l'exposer comme un objet de culte; et pendant vingt-quatre ans on ne le vit plus.

Vers l'an 1378, le fils de Geoffroi de Charmy obtint du légat du pape la permission de remettre la relique de son père dans l'église de Liré. Les chanoines l'exposèrent de nouveau entourée de cierges, devant leur julé. Mais Pierre d'Arcys, alors évêque de Troyes, défendit à son tour de montrer cette reliqüe, sous peine d'excommunication.

On obtint en même temps un ordre du roi Charles VI, qui permettait d'honorer le saint suaire dans l'église de Liré. L'évêque vint à la cour, et représenta au roi que le culte de cè prétendu linceul de Jésus-Christ n'était qu'une idolàtrie, si bien que Charles révoqua sa permission, par un édit du 4 d'auguste 138q.

Le fils de Geoffrei de Charny alla se pourvoir devant le pape, qui siégeait à Avignon; et clément VII rétablit la permission d'exposer le saint suaire. L'évêque de Troyes ênvoya bien vite au saint pére un mémoire, où il dévoliait toutes les impostures de cette prétendue relique; Clément ne défendit pas d'Exposer le suaire; mais il défendit de le montrer désormais comme le wéritable suaire de l'ésus-Christ.

Les chanoines renfermèrent donc leur relique,

qui courut ensuite différentes villes et vint à Chambéri (1) en 1452.

En 1578, saint Charles Borromée, qui n'était pas difficile en fait de relignes, annonça qu'il voubit aller à pied bonorer le saint suire à Chamberii Le duc de Savoie, pour lui épargner les peines de ce pellerinage, fit venir la relique à Turin; ct elle est toujours demeurée dans l'église métropolitaine de cette ville, voi de grands miracles et un œulte solennel ne permettent plus de donter de son authentiels.

# SUAIRE DE BESANÇON.

Le saint suaire que l'on révère à Besançan n'offre qu'une représentation de Jésus-Christ, vu par devant et sans ceinture. La peinture n'y est pas si forte qu'à celui de Turin, mais les membres y sont disposés de la même manière, et il a pareillement huit pieds de long.

Le vénérable Béde, qui écrivait au huitieme siècle, raconte que des Juifs l'enlevèrent au sintesseuler, pas Mauriss, roi des Sarrasins, amit cette relique à l'épreuve du feu; mais qu'elle en fut garantie par un vent violent qui la poussa entre les bras d'un chrétien. On ajoute que ce suaire flut apporté de la Palestine à Besançon; on ne sait ni quand ni comment, ni par qui cela set s'ait. Chifflet donne pour raison de cette igno-

<sup>(1)</sup> François ler, alla à pied de Lyon à Chambéry honorer en pélerin cette pièce de toile.

rance, qu'en l'année 1349, un coup de tonnerre étourdit tellement les cerveaux, apparemment faibles, des habitans de Besançon, que tout le monde y perdit la mémoire.

Ce suaire échappa à différens incendies; on assure même qu'il ressuscita plusieurs morts; et en 1544 il·delivra la ville de Besançon d'une grande peste : c'est en mémoire de ce dernier événement qu'on tebblit, dans l'église de Sainttienne, la célèbre confrèrie du Saint-Suaire.

On remd à cette relique le culte le plus solennel. On le montre tous lea ma su peuple, le jour de Pâques et le dimanche d'après l'Ascension. On prend de grandes précautions pons cette cérémonie; et comme la foule est immense, et que l'on craint qu'un excès de zèle ne porte le peuple à se jeter sur une si précieuse relique, on ne la montre que din haut d'une galerie qui règne audessus de la corniche du haut de l'église.

On porte tous les ans le saint suaire en procession par la ville, le 3 de mai : alors il est escorté d'un fort détachement de troupes, et toutes les portes de Besançon sont fermées. La révolution n'a fait que suspendre un instant le cours ,de ces cérémonies.

# SUAIRE DE COMPJÈGNE.

Le saint suaire que l'on garde à Compiègne, dans l'église de Saint-Corneille, enfermé antrefois dans une châsse d'or, est un linge long de deux autres, qui paraît être de coton ou de fil de lin, tissu à la façon des toiles de damas, épaissi par les aromates, comme dit le procès verbal de la visite faite en fós. R. In eporte aucune, représentation; et les moines n'ont pas recouru aux peintres, pour ahuser davantage la crédulité des dévots.

On prétend que ce suaire fut envoyé à Charlemagne, avec la robe sans couture ; que ce prince le mit à Aix-la-Chapelle, et que Charles-le-Chauve le fit transporter à Compiègne, sa ville favorite.

Le saint suaire de Cadouin en Périgord, n'est guère moins célèbre que les précédens, et il devrait être le plus vénéré, car il est autorisé par quatorze bulles de papes, tandis que le suaire de Turin ne peut s'appuyer que de quatre.

On commena de le connaître en France au douzième siècle, et on le présents comme une dépouille enlevée aux infidèles. Un prêtre périgourdin l'apports, dit-on, vers l'an 1115, dans le haut d'un tonnœu de vin, qu'il avait séparé, avec des planches. Il le mit dans son église, renfermé dans le même tonneau, et le tint, caché, parce qu'il craignait qu'on le lui volat.

Les religieux de Cadouin, sachant qu'il possédait ce tresor, crurent devoir profiter du malheur arrivé à son églies, où le feu prit en son absence. Ils accoururent, sons prétexte d'éteindre l'incendie, enfoncèrent les portes, et cumportèrent le petit tonneau dans leur monastère. Le bon curé redemanda vainement sa relique. Toute equ'il put obtenir fut d'être reçu au nombre des moines; en quittant sa cure, et d'avoir la garde du prétendu suire, le reste de ses jours. Cette relique obtint dès lors un grand culte et attir de toutes parts les pelerins. Il y eut unt de miracles, que les moines de Cadouin enrichis firent bâtir sept autres monastères de leur ordre.

A la fin du quatorsième siècle, l'abbé ayant eu avis que les Anglais avaient fait le projet d'enlever cette relique, la porta secrétement-à Toulouse. Elle y fut reçue avec beancoup de pompe, et resta dans cette ville jusqu'en l'an r398, qu'on lui fit faire un voyage à Paris; elle retourna au bout de cinq mois-à soulouse, et ne fut reportée qu'en 1755 à l'abbey de Cadouin. Il fallut pour cela que les moines usàssent d'adresse; car les Toulousains ne voulatent pas se dessaisir d'une relique aussi précieurs.

# AUTRES SUAIRES.

Quoique Jésus-Christ n'ait dù avoir qu'un lincoul, et que nous en ayons dèjà compté quatre, or en montre encore beaucoup d'autres. Le saint saire nè pouvait pas manquer d'être à Rome. On le révère à Saint-Jean-de-Latran, à Sainte-Marie-Majeure, à Saint-Pierre au Vatiean. Ils sont tous entiers, et chaque sacristic assure que le sien est le véritable, c'est-à-dire celui qui fut acheté par Joseph d'Arimathie.

On en montre un huitième dans une ville

d'Andalousie, un neuvième chez les religieuses d'Enxobregas près de Lisbonne; ce dernier porte la peinture du corps de Jésus, comme le linceul de Turin.

On en révère un dixième à Milan ; le onzième est peut-ètre à Carcassonne.

Ön garde à Cahors le ausire qui couvrait la têtag de Jéans-Christ, et qui, s'il était autheutique, détruirait tous les autres. On l'appelle la sainte coiffe. L'impératrice Irène la donna, diron, à Charlemiagne, qui en fit présent à l'église de Cahorés. Elle porte quelques taches de sang et fait des miracles. Comment résistre à de pareils titres?

Il est facheux que cette sainte coiffe soit aussi à Mayence, à Clermont en Auvergne, à Arles, etc.

On montrait encore de grands morceaux du saint suaire à Paris, dans le trésor de la Sainte-Chapplel ; à Chartres ; à l'ablage de Montdien; en Champagne ; à Aix-la-Chaplel, è Sun-Salvador, à Albi, et dans une infinité d'autres villes (r). Joignez à cela tout ce que nous ne connaissons pas..... — Voyer l'article désuse-Christ.

# SULPICE-LE-DÉBONNAIRE, — évêque de

<sup>(1)</sup> Calvin, Traité des reliques. Histoire de Egliss de Chartes Chillet, Histoire des Saaires de Turin et de Besançon. M. Dulaure, Description des principaux lieux de France. Bruzen de la Martinière, dans son grand Dictionnaire geographiques. Porque de Misson en Halte. Tome V de Vilnitoire des Religious, et principalement Baillet, Histoire de la Semaine sainte.

Bourges, mort vers le milieu du septième siècle. Un jour que saint Éloi passait à Bourges, il apprit qu'on allait pendre quelques assassins, qui avaient égorgé un juge. En sa qualité de saint, il cut pitié de ccs bonnes gens, fit un miracle qui rompit leurs chaînes, les tira de prison sans ouvrir les portes, et leur conseilla de se réfugier dans l'église de Saint-Sulpice, qui avait eu un culte à Bourges immédiatement après sa mort. Les soldats de la ville vinrent prendre les assassins ct les chargerent de nouvelles chaînes : mais comme ils se recommandaient à saint Sulpice et que saint Eloi priait pour eux, leurs chaînes sc rompirent de nouveau. Les archers étonnés se retirèrent, et les assassins échappèrent par la fuite.

Saint Sulpice-le-Débonnaire fut toujours favovorable aux brigands qui eurent recours à lui. Son corps est à Bourges, où il échappa, dans le fond d'un puits, en 1562, aux recherches des huguenots. Il avait unc séconde tête à Villefranche dans le Roussillon, et un troisième bras à

Paris, dans l'église de Saint-Sulpice.

On dit que lorsqu'il vit venir l'heure de sa mort, il célébra la messe en habits pontificaux; après quoi il fit ouvrir le tombeau de sa femme ct de sa fille (car alors les évêques étaient mariés ), se coucha au milieu d'elles, et rendit l'àme devant son clergé.

SUPERSTITIONS. - Voyez tous les articles de ce Dictionnaire et tout le culte des reliques et des images.

Mais il y a beaucoup d'autres superstitions qui tiennent à cette matière et que nous n'avons pu indiquer. Nous en remarquerons quelquesunes.

Je ne sais si j'ai observé que beaucoup de bonnes gens out bien soin de ne pas brûler de coques d'œufs, de peur de rôtir une seconde fois saint Laurent, qui avait sous son gril un brasier de coques d'œufs.

Dans certaines provinces, si quelqu'un meurt hors de chez soi, la personne chez qui il meur net une eroix au carrefour voisin : on prétend que sans cela le mort ne retrouverait plus le chemin de sa maison, s'il voulait revenir pour demander des messes.

D'autres villageois font une croix à la cheminée, pour empêcher leurs poules de s'égarer.

La plupart des dames espagnoles font quatre fois le signe de la croix sur leur bouche, en baillant, pour écarter le diable, qui a pourtant d'autres entrées.

Il y a aussi des gens qui offrent à quelque image de saint, un morceau de cire ou un peu de laine d'agneau, pour en obtenir la guérison d'une fièvre.

D'autres prétendent que le jour de saint Marin est un jour heureux, le jour des Innocéns un jour malheureux; qu'on ne se baigne pas sans péril le jour de sainte Anne, le jour de saint Jacques-le-Majeur, le jour de la Madeleine; qu'il nefaut pas filer le samedi après-midi, de peur de



faire pleurer la boune vierge; qu'il faut cuire un pain la veille de Noel et le faire manger aux vaches, pour qu'elles mettent bas leur portée sans accident; qu'on ne doit pas faire de linge, ni mettre sa chemise, ni se peigner le vendredi, si l'on ne vetu avoir des poux.

Dans quelques pays, lorqu'un malade est à l'extrèmité, on le voue à sainte Christine, après que minuit a souné. On est persuadé, surtout en Basse-Normandie, que sainte Catherine a tous les jours le pouvoir de rendre la santé, à une personne, et qu'elle accorde cette grâce à la première qu'il a lui d'enande. Si le malade meurt, c'est que l'horloge va mal ou qu'on a été prévânu.

Si l'on chante Alleluia ou Noël en carème, on fait pleurer la sainte Vierge.

Si on lave ses brebis la veille de la saint Jean-Baptiste, et les cufans le Vendredi-Saint, on les préserve de la gale.

Ne mangez point de choux le jour de saint Étienne, parce qu'il s'est caché dans des choux pour éviter le martyre.

Faites trois fois le tour du feu de la Saint-Jean, et vous n'aurez ni maux de reins, ni maux de tête.

Laissez le pain sur la table, peudant toutes les muits qui se trouvent entre Noel et la Circoncision, parce que la sainte Vierge cherche sa vie toutes ces nuits-là, et que c'est un grand bonheur pour une maison qu'elle veuille bien y souper.

Ceux qui firent le jour de saint Saturnin,

sont bien sûrs que leurs brebis auront le eou de

Ceux qui offrent de l'avoine à sainte Radegonde sont guéris du mal cadue,

On empêche les souris et les rats de faire de gât dans un tas de blé, en l'arrosant d'ins séau d'eau tiré à jeun, dans lequel on a mis un verre d'eau bénite de Pâques ou de la Pentecôte. C'est aussi avec cette cau bénite qu'on préserve une maison du tonnerre,

On se guérit de la fièvre, en se roulant sur la rosée dans un champ d'avoine, le jour de la Saint-Jean, avant le lever du soleil.

Tournez trois fois autour d'une escabelle, avec un cierge à la main, le jour de la Chandeleur; et vous serez à l'abri du tonnerre et des maléfices.

On eroit en Espagne que les sorcières font leur grand sabbat, la nuit du 4 février, veille de sainte Agathe. Si on sonne la cloche à minuit, on les chasse de la contrée.

Ceux qui veulent savoir quelle figure ils feront le jour de leur mort, doivent écrire sur leur front, avec leur propre sang, la muit de l'Epiphanie, les noms allemands des trois rois mages, Gaspar, Melchior et Balthasar, et se regarder ensuite dans un miroir.

On sait qu'il y a quarante jours de pluie, s'il pleut le jour de saint Médard.

Quelques personnes, qui tiennent plus aux superstitions qu'aux préceptes de l'église, mangent un coq le Jeudi-Saint, en mémoire de celui qui chanta après le péché de saint Pierre. Apparemment qu'on honore les coqs en les mangeant,

C'est un grand péché de faire travailler les chevaux, le jour de saint Éloi, qui est leur patron.

Le blé ne profite point lorsqu'on le seme le jour Saint-Léger. Cette superstition n'est qu'un jeu de mots.

En portant sur soi l'Évangile de saint Jean, un rosaire, un chapelet, un scapulaire, une ceintrue de saint Augustin, un ceinturon de saint Monique, un cordon de saint François, ou quelque autre instrument de piété, on ne sera jamais damné, quelque nal que l'On fasse.

On vend à Conflans des jarretières de sainte Honorine, lesquelles procurent d'heureux accouchemens, etc.

Il y a tant d'autres superstitions de ce genre, qu'on ne les indiquerait pas dans l'espace d'un gros volume.

SUSANNE. — Tout le monde sait la touchante histoire de la chaste Susanne de Babylone. Mais depuis que Daniel eut fait voir qu'elle était innocente du crime d'adultère dont les deux vieillards l'avaient aceusée, il n'est plus question d'elle dans les saintes écritures. On vénérait pourtant son tombeau auprès de Babylone, et ses reliques plus récemment à Toulouse.

Au commencement du seizième siècle, un prêtre de Bordeaux, accusé d'avoir volé l'argent que les fidèles donnaient pour les réparations de son église, cut recours à sainte Susame, comme protectrice des innocens calomités. Susame lui apparut en songe, avec Daniel, et lui promit de le délivere de ses calomniateurs. Mais en récompense, elle lui demandeum petit service; se était de faire rendre un culte à ses reliques, qui cisient à Toulouse dans l'église de Saint-Saturnia.

Le prêtre se hâta de publier sa vision. On reconnut dès lors son innocence; l'abbé de Saint-Saturnin fitune fouille; ontrouva des os qu'on mit dans une châsse, sous le nom de sainte Susanne, en l'année 1512.

Jean de Pétra, inquisiteir de la foi, en Frunce, tut chargé de précher à cette translation. Il assura que les reliques de sainte Susanne avaient été apportées à Toulouse, avec celles de saint Simon, par l'empreure Charlemagne. Mais on ne sait où ce prince avait pris ses reliques, ni où le prédicateur avait pris son ancedots.

On montre à Saint-Maximin en Provence, la tête d'une sainte Susanne, qui est, dit-on, la femme que Notre-Seigneur guérit du flux de sang, après qu'elle eut touché le bord de sa robe(1).

SUSANNE, — vierge qui souffrit le martyre à Rome, au troisième siècle. Son corps est à Rome, dans l'église de son nom. Mais elle en a un second à Compostelle en Galice.

Local Section

<sup>(1)</sup> Voyage de France et d'Italie, par un gentilhomme français, page 93.

SYMPHOROSE, — martyre à Tivoli vers l'an tao, avec sea sept fils Crescent, Julien, Nemèse, Peimitif, Justin, Stactée et Eugène. Leurs huit corps sont à Tivoli; ce qui n'empèche pas qu'ils en aient huit autres à Rome, dans l'église de Saint-Michel.

#### T.

TERRE-SAINTE. — Nous avons déjà parlé du Calvaire et de quielques-uns des principaux lieux que l'on vénère en Palestine. Mais le lecteur sera peut-être curieux d'en parcourir un tableau suivi, qui pourra lui servir de guide, s'il fait le pelerinage de Jérusslem.

### PETIT VOYAGE EN TERRE-SAINTE.

Extrait, à peu près textuel, de la Relation fidèle d'un franciscain, publiée à Paris en 1760.

u Je m'embarquai à Marseille; et après quelques jours de navigation j'arrivai à Malte.

» La ville n'est pas grande, mais elle est fort peuplée. Ce que j'y vis qui me parut le plus précieux est une image qui office le vériable portrait de la Vierge, peint par saint Luc. Elle a un petit visage basané, les cheveux, les yeux et tea sourcils noits, et le nez aquilin.

, » A deux lieues dans l'île est la grotte de saint Paul. Tout le monde sait que cet apôtre allant à Rome, la tempète l'obligea de prendre port à

-philai Coogle

l'île de Malte, où il prêche l'Evangile et convertit les Maltais et qui ayant été piqué d'une vipère, il donna sa malédiction à toute les Beise, venimentes, dont le nombre tout is finit dans cette île. Elles moururent toute dans le moment, et se clangèrent en pierres; ce qui fait qui ujuque d'hui on ne peut fouiller la terre, ni casser les pierres et les rochers, que l'on n'y trouve des serpens, des langues ou des yeuxée ces animaux, et c'est un remêde infaillible contre toute sorte de venin (1).

» Il y a encore dans cette ile des serpens vivans qu'on manie sans danger (2).

<sup>(1)</sup> Ces prétendues langues de serpent ne sont que des pétrifications qui ressemblent aussi bien à toute autre chose, et qui n'ont jamais préservé de rien.

<sup>(2) «</sup> l'ai vu des personnes religienses garder très-devotement de la terre de Malte, pour se prémunir contre la ma-lice et le venin des vipères. J'ai vu même des médecins de province l'employer avec respect, et en reconnaître la puissance miraculense, quand le malade en revenait. On doit dire à un médecin que la piété est un sentiment trèslouable, mais qu'il ne faut pas la confondre avec la superstition. Dans quel livre ont-ils vu que saint Paul ait attaché à la terre de Malte la prerogative qu'ils lui attribuent? Si la terre de Malte avait réellement le privilége de guérir de la morsure des vipères, ce serait pour les Maltais, la source d'un commerce immense, avec toutes les parties du monde :car en quel lieu ne se trouvent pas les viperes. Un vrai miracle scrait assurement une chose digne du plus grand respect; mais il ne fant pas les prodigner; s'ils étaient trop communs, ils ne frapperaient plus personne. C'est donc une religion bien entendue que d'en restreindre le nombre ; et l'on peut, sans trop d'impiété , douter des vertus de la terre de Malte. » ( M. Salgues, des Erreurs et des Prejugés, etc., t. II, p. 258,)

» Je visitai la Sicile; de là je passai en Chypre et ensuite à Tripoli.

- » De Tripoli au pied de mont Liban, il y a une lieue; mais il en faut monter acpt à huit pour arriver jusqu'aux cédres. On en voit quelquesquas que l'on tient être du commencement du monde : il sont si gros que, quatre hommes ne pourraient pas les embrasere. On a fait un autél dans l'un de ces gros arbres, et l'on y célèbre le serifice de la messe. Les habitans sont chrétiens catholiques romains ; on les appelle maronites, ils ont une fort belle maison religieuse à Kanobin, on demeure leur patriarche qui est soumis su asint siège. Ils savént ce qu'ils paient tous les ans au bacha.
- » De Tripoli de Syrie, pour aller à Jérusalem, on suit la côte de la mer. On s'embarque sur de petits bateaux turcs pour venir à Baruch. C'est là que saint Géorges tua le dragon.
- a De Baruch, on vient à Scide, que l'Évangile appelle. Sidon. On voitTendroit où chei la maison de la Cannéenne, dont Jésus-Christ guérit la fille, qui était possédée du démon. On en avait fait autrefois une église. Les Tures l'ont transformée en mosquée.
- » A deux portées de mousquet, est une petite montagne où Notre-Scigneur prêchs.
- » De Séide, on vient à Sour, que l'Évangile appelle Tyr. Mais avant on voit les ruines de la ville de Sarepta, ou le prophète Élie fut recu par cette pauvre veuve, dont tout le monde seit

l'histoire. On voit aussi les foutaines de Salomon, que l'Écriture appelle le puits des eaux vivantes.

» Nous sommes trop près de Damas, pour passer sans en parler. Ce qui la rend considérable, c'est que le grand apôtre allait à Damas pour persécuter les chrétiens, lorsqu'il fut renversé de son cheval, et converti à la foi de Jésus-Christ.

u Le mont Carmel, qui n'est qu'à quelques lieues, n'est pas extraordinairement haut. Un religieux m'accompagna sur le haut de la montagne, où il me fit voir la grotte de saint Élie: c'est là qu'il se cachait, étant persécuté de Jézabel.

» Nous vimes aussi un endroit qu'on appelle le jardin d'Élie. Ce saint prophète, passant en ces quartiers, vit un jardinier qui avait quantité de melons; en ayant demandé un pour se rafreschir, le jardinier lui répondit : hé, pauvre homme, no vois-tu pas que ce sont des pierrers? A quoi le saint répliqua : hé bien, si ce sont des pierres qu'elles soient pierres. On y trouve en effet des pierres, qu'on prendant pour des melons.

» Nazareth, à cinq lieues du mont Carmel, n'est aujourd'hui qu'un très-petit village dans la Galilée. Pour y arriver, on descend presque comme dans une cave. Mais on ne peut voir ce saint lieu saus un transport de joie.

» Nous fumes d'abord visiter la chambre de la Sainte-Vierge. C'est une espèce de grotte obeure, et petite ; elle est dans le rocher, et la voûte n'est que d'une seule pierre. Cette pauvre chambre peut

The public borgh

avoir six pas de long, et elle n'en a pas tant de large. Elle sert d'église et de chœur aux cordeliers, qui y font régulièrement l'office, comme dans une cathédrale.

» Ce rocher éait l'oratoire de la Sainte-Vierge, c'est là qu'elle étaitem pirice, lorsque Tang Gabriel lui vint annoncer, de la part de Dieu, le mystère de l'Incarnation. C'est là qu'après qu'elle etit donné sont consentement, le Verbe fut fait chair. La place est marquée par une belle colonne de marbre, que sainte Hélem e y à Lit mettre.

» Auprès de ce rocher, il y avait une autre petiec hambre, bàtie à la mode du pays. Cest ceue chambre que nous appelons aujourd'hui Notre-Dame de Lorette, en talie. J'ai eu le bonheur de la voir à Lorette; et j'ai vu à Nozareth le lieu où elle a été prise par les anges, qui en ont bissé les fondemens. Je n'ignore point le sentiment de quelques savaus sur ce fait; et cela suffi.

» Au milieu de Nazareli, se voit l'ancienne synagogue des Julis, ou Notre-Seigneur expliquait les écriumes. C'est de la qu'il le menèrent sur une montagne fort haute, au bas de laquelle est un elfroyable précipice, où ils voulaient le précipiter. On y voit encore les ruines d'une belle église que sainte Hélene y avait fait bâtir, et l'on a creuse un autel dans le rocher, où nos religieux yont dire la messe.

» A douze ou quinze pas, on montre une grande pierre de la forme d'une meule de moulin ; on l'appelle la table de Notre-Seigneur. La tradition porte qu'il mangea plusieurs fois dessus, avec ses

- » On voit aussi la fontaine de la Vierge, ainsi appelée à cause que la mère de Dieu y allait souvent.
- » Le Thabor est éloigné de deux lieues de Nazareth, du côté de l'orient : on peut dire que c'est la plus belle montagne qui soit au monde (1).
- » Notre conducteur nous montra les restes d'une vieille églies, qui d'ait au lieu où Notre-Seigneur laiss ses apòrtes, lorsqu'il monta sur le Thabor, a ayant avec lui que Pierre, Jacques et Jean. On voit deux petites chapelles l'une prés de l'autre : la première est le lieu où étaient les trois apòrtes; la seconde celui où d'aient l'ésure. Christ, Moise et Élie; il y a trois potits autets que nous appelons les trois abornales, en mémoire de ces-paroles de aiut Pierre : Seigneur il fait bon iet, faisons-y trois tabernales.
- » Ou voit aussi le Champ-des-Épis, appelé ainsi à cause que c'est là que les disciples ayant

<sup>(</sup>i) « Cest sur exte montagae que le prêtre roi de Salem, Mechisieden, via la rencontre d'Abraham, au retour de la victore qu'il remports sur les quatre rois qu'il défit et qu'il mit à mort. Aprèl 2 aoir rece à less ouverts, il le préjame de tout ce qu'il put, pour sobvenir aux besoins qu'il en, avait, et apaiser se faim. En récompene, Abraham d'un donne la d'ine de son butin; d'ob est veus, pour les prêtres, le droit de dluce. Autrefois on vyarits hable où Néchelle festoya Abraham quais je se l'ai pas vine. « Le prix Goujon, Hustoir et Foresce de la Terre-Salute, vance » (

faim, pressaient des épis dans leurs mains, le jour du sabbat.

» On voit plus loin une grande plaine où Jésus-Christ fit ce grand miracle de donner à manger à cinq mille personnes; et de les rassasier avec sept pains et quelques poissons.

» An milicu de cette plaine est une petite montagne, sur laquelle il prononça les huit béatitudes de l'Évangile.

a Celui qui prenait soin de nous conduire, ne mous a pas liaisé sortir de ces quartiers, sans nous faire voir la ville de Cana, où Jésus-Christ étant aux noces, changea l'eau en vin. La fontaipe où l'on alla remplir les cruches se voit énçore. Sainte Hélene avait fait bâtir une église au lieu où se fit le festin: a l'on reste que les ruines.

» Assez près de Cana, on nous montra le sépulere du prophète Jonas. Les Tures y ont bâti une mosquée : ils paraissent avoir de la vénération pour ce prophète.

» Nous passancs par la grande plaine d'Estrelon, qui est au midi du Thabor. Au bout de cette plaine est la ville de Naim, où Notre-Seigueur reasniscita le fils de la veuve,: ce n'est aujourd'hui qu'un très-pauvre village.

» Notre conducteur nous fit remarquer les ruines d'une ville nommée Endor. C'est là que demeurait cette Pythonisse, que Saül alla consulter.

» Il me montra aussi le village de Genin, d'où sortirent les dix lépreux pour aller au-devant de Jésus-Christ. » Derrière la ville de Naim sont les montagnes de Gelboé, où Saûl se tua de son épée; on les appelle aussi montagnes maudites; il n'y vient niherbes, ni buissons, et l'eau du ciel ne tombe jamais dessus.

a Les montagnes de Samarie ne sont pas loin; et à une journée, on trouve le puits tant renommé dans l'Évangile, où Jésus-Christ trouva et convertit la Samaritaine. Il y a apparence qu'autreficio no dissit la messe dedans, puisqu'on y voit encore une chapelle.

» L'on nous montra un village nommé Iscariote ; c'est le lieu natal du traître Judas.

» Jaffa est le deruier port de mer pour arriver à Jérusalem, on me conduisie en une maion, qui est la véritable demeure de Simon-le-Corréyeur, chez lequel saint Pierre Logeait, lorsque Corneillele Centenier l'envoya quérir. Cest aussi dans Jaffa que demeurait cette bonne femme nommée Tabitha, que saint Pierre ressuetta, à la sollicitation des pauvres qui lui montraient les robes qu'elle leur avaient données.

» Rama est une ville assez propre pour la Turquie. Les Turcs y sont très-méchans. On m'y montra la maison de Joseph d'Arimathie.

» On nous mena aussi au village du bon larron, près duquel on découvre, sur une éminence, une vieille église où le prophète Samuel est enterré.

» On voit encore près de là Anathoth, lieu natal du prophète Jérémie.

» Nous arrivàmes à Émaüs, ou allaient les deux pèlerins lorsque Notre-Seigneur leur apparut. J'avais pris quelques brauches d'olivier par dévotion, je les perdis dans le chemin.

» En approchant de Jérusalem, on voit cetteplaine où David défit Goliath.

» Après avoir passé de très-mauvis chemins, nous arrivàmes enfin à Jérusalem. La coutume des chrétiens est de descendre de cheval, à la vue de cette sainte ville, qui en premier lieu fut nommée Jébus, et esta babitans Jénséens; e smuite elle fut nommée Salem, comme nous voyons que Melchisédech, qui en était le roi, est nommé roi de Salem.

» S'il est vrai, comme le marquent quelquessuteurs, que le lieu ou Jacob cut la vision de l'échelle mystérieuse, était le même que celui ou Salomon fit bâtir le temple, nous dirons qu'elle a c'ét encore nămmée Lusa, et ensuites Béthel par le même patriarche, comme on le voit au vingt-huitième chapitre do la Genèse.

» Elle est non-sculement sur les montagnes , mais encore entourée de montagnes. L'ancienne ville renfermait le mont Sion; et le Calvaire était dehors. Aujourd'hui le mont Sion, ou du moins une partie est au dehors de la ville, et le Calvaire est dedans. Elle a environ une lieue de circuit, ettle est presque aussi large que longue. Les rues y sont étroites, et les bâtimens peu remarquables. Le plus bel édifice est la principale mosquée, qui est bâtie à l'andort où était le temple de Solomon.

Si par malheur nons y mettions le pied, il n'y aurait pas de milieu, il faudrait être empalé ou se faire ture (1).

(1) « Le temple de Salomon est au plus bas de la ville de Jerusalem, à cent pas des murailles, vers l'ofient, sur le mont Moria. Salomon voulant construire le temple, assembla des ouvriers au nombre de trente mille, pour conper les bois de cedre et de cyprès au mont Liban. Des trésors immenses furent employés à la perfection d'un si prodigieux onvrage. Il fut détruit par Nabuchodonosor, quatre centiquaranteun ans après qu'il fut bâti. - Zorobabel le fit rebâtir, et cinq cent quatre-vingt-six ans plus tard , il fut de nouveau brûle par Titus. - Quant à celui qui se voit à présent, il a été bâti par les Tures, au lieu même où était le Sancta Sanctorum de celni de Salomon , sur la partie orientale du mont Moria. On entre par un parvis de cinq cents pas de longueur et de quatre cents de largeur. Pour entrer dans ce parvis, il y a douze portes, chacung converte d'une voûte de dix on douze pas, où sont quatre on cinq lampes. Ces voûtes servent d'oratoire aux Mahométans, lorsque le temple ést fermé. - Ce temple est tout enrichi et revêtu par dehors de tables de marbre, et de carreaux damasquines, où sont peintes des moresques dorées, chose agréable à voir, lorsque le soleil darde ses rayons dessus, pour le grand éclat qu'ils rendent. - Il est tout couvert de plomb, et les vitres sont de diverses couleurs. - Dans l'intérieur, il y a trente-deux colonnes de marbre gris en deux rangs, dont seize grandes soutiennent la première voûte, et les autres le dôme ; chacune est posée sur son piédestal et ornée de son chapiteau. Tout autour des colonnes, il y a de très-beans ouvrages de fer et de cuivre doré, faits en forme de chandeliers, sur lesquels sont posées sept mille lampes, lesquelles biûlent depuis le jeudi après le coucher du soleil , jusqu'à vendredi à midi , et tous les ans, pendant le temps du ramazan ou caréme, qui dure un mois. - Dans le milien du temple est une petite tour de marbre, où l'on monte en dehors par dix huit degrés ; c'est là que se met le cadi , tous lei vendredis , depuis midi jusqu'à

The decide

a Le mont Sion est en partie hors de la ville, comme noui Yavons dit; la tour de David et son palais étaient en eet endroit. C'est de la que, se promenant sur le soir; ¡l vit Betzahlee, qui se lavid dans la pisciene qui est en bas. Ce fut aussi dans ce palais que le prophète Nathan le vint reprendre de son péché; et c'est encore le lieu oit ce saint roi-prophète et son fils Salomon sont enterrés.

n Mais ee n'est pas tout, ce lieu est appelé aujourdhui le saint Cénaele, à cause que c'est là quo. Notre-Seigneur fit la cène avec ess aptires. C'est là qu'il leur envoya le Saint-Esprit, et qu'il fit mettre le doigt de saint Thomas dans sés plaies.

dux horres que durent les oriennaise. » Outre le temple é Salonnos, que les Arabes papileut Haums, uly en a un autre qu'ils nomment Dgianni-el-boltonis, qui est a le temple, du Vierge, lesque et à cent on cent, vingt gar plub aire, qu'il de la vierge, lesque et à cent on cent, vingt gar plub aire, coité du mili. Après celoit de Solomon, c'est le plus tele direct de l'expressioner is et ac forme longue, vin mini convertes de plembs, notiennes de deux ronge, de colonnes plemer griss, la porte et au septentrion, prire dans le parrie du temple de Salonnos ; le porche est formé de trois partie de l'est de l'est qu'en d

(Notes au voyage du Levant de M. le comte de Forbin, pages 394 et suiv. de l'édition in-8°.). Voyez l'Introduction au dictionnaire des Reliques, tome l'er, pege alij, notes. » Au même endroit était me mison, dans laquelle la sainte Vierge se retira avec saint Jean-le-Bien-simé, après la passion de Notre-Scigneur : elle y demeura jusqui à sa mort, qui arriva, si je me trompe, environ vingt ans après l'ascension de Jésus-Christ; et selon la tradition, tous les apôtres se trouvèrent miraculeusement rassemblés pour assister à son glorieux trépas. Elle a vécu soixante-dix ans, selon l'opinion la plus cominune (3).

» On nous mena à la Priseine probatique; est a Salomo, qu'ils fit hâtir. Ce qu'il y a de re-marquable dans cette piscine, c'est ce que dit le saint Evanglle, qu'un ange venait tous les ans troubler l'eur, et qu'aussible le premier malade qu'i y descendait était guéri de toutes sortes de maladies.

» Ensuite on nous conduisit à la maison de Cajbbe, qui est dans la ville. C'est là que saint Pierre renia Notre-Seigneur. On montre le lieu où il se chauffait, pendant que son mattre était ètaus un olivier, que l'on voit encore, et que l'on dit être le même. Ce fut sous ect olivier que l'étus requi un soufflet de la main d'un soldat. On voit aussi où le coq chaînta; il est gravé sur la muraille.

»De la maison de Caïphe, nous allàmes à la

<sup>(1)</sup> Nous avons remarqué que le plus grand nombre des savaus sont mourir la Vierge à Éphèse. Voyez Mario, et l'Introduction aux Notre-Dance.

grotte où l'on dit que saint Pierre vint pleurer son pédie. Elle est devant un village que l'on nomme Silot, où Salomon tenait use partie de ses concubines, où il adora leurs idoles, et leur donna de l'encens. C'est là aussi qu'il avait une idole monstrueuse, toute de métal de fonte, à laquelle les pères et mères, plus dénaturés que les brutes, secrifiaient leurs propres enfans (1).

» Nous passames par la grotte de Jérémie, où ce saint prophète pleura sur la désolation qui devait arriver au temple de Salomon et à la ville de Jérusalem. Tout proche, l'on voit le puits où il fut mis en prison.

» On nous mena à la maison d'Anne le Pontife, qui n'est pas loin de celle de Caiphe. Les Arméniens en ont fait un couvent. Ils nous dirent que leur église était la salle même dans laquelle on fit comparaître Notre-Seigneur. Ce qu'il y a de certain, é est qu'elle est bâtie au même endroit.

» De la maison d'Anne, nous fimes un hon trajet pour venir à celle de Pilate; l'entrée est une grande porte cochère ronde. C'est là qu'étair ce bel escalier demarbre blane, qui n'été transport à Rome : on le nomme l'Escalier-Saint (a) à cause que Notre-Scigneur passa et repassa dessus, en allant et sortant de la maison de Pilate; il ne somonte qu'à genoux, et ji aie une sainte conso-

<sup>(1)</sup> Le père Goujon dit que Salomou avait autant d'idoles que de femrues, et il avait mille femmes. (2) Scala-Santa.

lation après l'avoir monté et examiné plusieurs fois à Rome, lorsque j'ai vu le lieu où il a été, pris à Jérusalem.

- » On nous montra le Prétoire, où l'on garde sun morceau de colonne sur laquelle les soldats firent asscoir Jésus-Christ, pour lui mettre la couronne d'épines, après l'avoir fustigé.
- » De la maison de Pilate, on va sur une grande areade qui convre toute la rue; c'est là que Pilate mena lui-même Notre-Seigneur, pour le faire voir au peuple; en leur disant; ecce homo. La rue qui passe sous l'arcade est appelée le Chemin-de-Douleurs, à eause que Notre-Seigneur y passa en portant sa eroix; nos religieux ôtent leurs sandales pour la travesser.
- » On baise une grosse pierre qui est dans le chemin, et qui marque, dit-on, le lieu où Notres-Seigneur tomba, et où les soldats contraignirent. Simon-le-Cyrénéen de l'aider à porter sa croix. n Dans la maison de saint Jacchim et de sainte Anne, ou montre une grotte sous laquelle on dit que la sainte Vierze fut concue.
- » Nous fûmes voir la prison de saint Pierre, où l'ange étant venu rompit les chalnes, ouvrit les portes, et le couduisit jusque dans la rue.— On voit encore où les chaînes étaient attachées, et où cet apôtre était couché an milieu des soldats.
- » Il y a une église qui renferme le lieu où saint Jacques-le-Majeur eut la tête tranchée. On voit une pierre de jaspe de la grandeur d'une as-

siette, que l'on baise avec grande dévotion, comme étant le lieu où ce saint fut, martyrisé. L'histoire nous apprend que ses disciples portèrent son corps en Espagne.

s L'église du Saint-Sépulore est à peu près grande comme la nef de Notre-Dame de Paris ; elle ai cu. a point la forme ; il n'y a point d'ailes ; elle est presque ronde, et soutenue de gros piliers d'une belle pierre dure. L'entrée de cette église est une grande porte que le Turc tient toujours fermée de barres de fer et d'un gros cadenas.

» La pierre de l'onction est la première qui se présente aux yeux : nous l'appelons ainsi, à cause que Noire-Seigneur fut embaumé dessus, après avoir été détaché de la croix. Il y a huit ou dix lampes d'argent qui brâlent continuellement.

a Le Calvaire est renfermé dans cette église : ce n'est pas une montagne élevée , comme la plupart se la figurent; il n'y a qu'un escalier de dixneuf degrés , qu'on a fait dans le roe pour y monter. La tradition porte que éest le lieu que Dieu marqua à Abraham , pour le sacrifice de son fils. On ajoute que l'endroit ou Notre-Seigneur fut attachés sur la croix , est le même où Isaac fut mis sur le bitcher pour être immolé. L'Evangile le nomme Golgoths, et nous l'appelons Calvaire.

» Sur la gauche il y a une élévation de deux bons pieds, sur laquelle était plantée la croix du Sauveur, le trou y est encore, comme une espèce de forme de chapeau, eu sorte que les pèlerins peuvent y mettre leurs dévotions. » A un pas, se voit le rocher qui se fendit; il est ouvert de plus d'un pied de large. Pour la profondeur, on ne peut en voir la fin.

» A trois ou quatre pas est l'endroit où Notre-Scigneur fut attaché sur la croix.

» Les lieux où les croix des larrons furent plantées, sont marqués par deux petites chapelles. Une belle pierre marque l'endroit où étaient la Vierge et saint Jean.

» On voit une grande arcade, qui donne sur la porte de l'église; elle servait dans l'ancien temps pour montrer la vraie croix au peuple.

» Quand on est sorti de ce saint lieu et qu'on a descendu l'escalier, on trouve une chapelle, justement sous le Calvaire. Dans le fond de cette chapelle, il y a comme une fenêtre, avec une grille de fer qui la ferme, par laquelle on voit la continuité du rocher fendu. La tradition porte que c'est l'endroit où Adam fut enterré, ou du moins sa tête.

» Le lieu on la vraic croix fut trouvée est justement sous le rocher du Calvaire; c'était un vérritable abime, on l'on jetait toutes sortes d'ordurres. Cest aujourd'huit une cave noire et obscure, qui ne reçoit la lamière d'aucune part, que parle moyen de cinq ou six lampes qui y brûlent continuellement.

» On trouve dans le même lieu, une chapelle où les soldats partagèrent les habits de Notre-Seigneur.

» Le Saint-Sépulcre est dans l'autre partie de

l'église, à l'opposite de l'invention de la croix. Tout le monde sait que ce sépulcre est creasé dans le rocher. La porte na que deux pieds et demi de haut et deux de large. On voit le lieu où était l'ange, quand les rois Maries vinrent au sépulere, et qu'il leur dit : Jésus-Christ n'est pas cie, il est ressuscité. La place est marquée d'une pierre de marbre blane, élévée d'un demi-pied.

» Le Saint-Sépulere est pour sa longueur de la taille d'un grand homme. Le dessus est couvert d'une belle table de marbre blane, qui sert d'autel pour direla messe, sans autre ornement qu'une nappe. Au-dessus sont suspendues plus de soixante lampes d'argent, toutes différemment travaillées. Ces lampes brûlent nuit et jour.

» L'endroit où Notre-Seigneur apparut à la Madeleine, en forme de jardinier, après sa résurrection, n'est éloigné du Saint-Sépulcre que de neuf ou dix pas. Il y a une grande pierre de marbre blane, qui marque la place.

» Tout proche on voit une pierre de marbre gris, sur laquelle on dit que sainte Helène fit apporter les trois croix, pour connaître celle de Notre-Seigneur d'avec celles des deux larrons. Derrière le Saint-Sépulere, on voit deux autres tombeaux. On dit qu'ils sont de Joseph d'Arimahie et de Nicodème (1).

<sup>(1)</sup> Il y aurait encore bien des choses à dire sur les ruines de l'ancienne Jerusolem, sur son temple qu'on n'a pu rebâtir, etc.

s Iè sépulcre de la Sainte-Vierge n'est qu'à une portée de mousquet des murailles de Jérusalein. Pour yaller, on passe par la porte de Saint-Etienne, où l'on tronve une pierre de roche, sur laquelle ce saint fut lapidé. Il y à encore quelques vestiges de son corps, que l'on voit imprimés sur le rocher.

» Le torrent de Cédron, qui va se décharger dans la mer Morte, et que je trouvai en chemin, n'est pas bien furieux, puisque, quand je l'ai vu, il n'y avait point d'eau : c'était à la fin de septembre.

» Le sépulere de la Sainte-Vierge est un grand bàilment, profond comme une cave. On nous fit voir les sépuleres de saint Joseph, de saint Joachim et de sainte Anne. Le Jardin des Olives était en ce même endroit, à un jet de pierre (1).

» Derrière le sépulcre de la Vierge, nous voyons la grotte en laquelle Notre-Seigneur sua sang et cau. L'endroit où Notre-Seigneur priait, lorsque l'ange lui apparat, est marqué par trois ou quatre mots latins que le temps a effacés.

<sup>(1)</sup> On l'appelle is montagne des Olives, à cause de quantité d'olivier dont elle câtai embellie. On la nomme aussi la Monagor des trois famières, parce que Godefroi de Bouillon autignant Jézenden, qu'il début, » ses soldest forrest encorragés par un cavalière céletté, qui apparaissait sur le mont des Olives avec em bouchier chargé de trois étoiles écalitantes, qui d'istemi peut-être trois lampeons. Ce cavalier ne parat plus quand Péreudenne fat prine. Le père Goujon, page 255, etc.).

» Après qu'on est sorti de la sainte grotte, on voit le lieu où étaient les apôtres endormis.

» A sept à huit pas on remarque un peit olivier : c'est là que les soldats tombérent tous, quand Notre-Scignen leur dit : C'est moi. C'est aussi là que Judas lui donna le baiser : c'est encore là que saint Pierre tira son épée; et C'est là enfin que Jésus fut pris. Celieu est appelé le Jardin des Oliviers; il y en a encore sept ou huit, d'une hauteur et d'une grosseur extraordinaires, que l'on tient être du emps de Notre-Seigneur. On ne peut, sous peine d'excommunication, en ôter seulement une feuille. Lorsqu'on cueille les olives, les noyaux sont conservés; l'on en donne une poignéé à chacun des religieux.

» Du Jardin des Olives, il n'y a pas un demiquart de lieue pour arriver à la cime de cette montagne, d'où Notre-Seigneur monta au ciel. On entre d'abord par une petite porte dains une grande place. On voit au milieu un bâtiment avec un dôme. La forme qu'il laissa de sei sacréa pieds était bien imprimée sur une pierre dure. Les Tures en ont pris le pied d'roit, qu'ils ont mis dans leur grande mosquée; le pied gauche est encore aujourd'hui à sa place.

» Tout proche on nous montra la grotte dans laquelle sainte Pélagie fit pénitence.

"» En descendant nous vimes les endroits où Notre-Seigneur composa le Pater-Noster, et où il pleura sur Jérusalem. On nous mena ensuite dans une petite cave, où les apôtres étaient cachés lorsqu'ils composèrent le Credo.

» C'est dans la vallée de Josaphat que toutes les nations doivent être rassemblées, pour recevoir le dernier jugement : sa largeur n'est pas plus que d'une portée de pistolet.

» On y voit le lieu où Judas se pendit. On nous montra anssi où le prophète Isaie fut seie; et à quelque distance, la piscine de Siloé, où Notre-Seigneur donna la vue à l'aveugle-né.

n I.a coutume est de passer dans le hamp du potier, qui fut acheté de l'argent que Judas avais reçu entrahissant Notre-Seignenr. Ce champ n'est pas grand; et dans ce qu'il coutient, il est renfermé sous une voûte, que sainte Helène y a fait bâtir (1).

» Sur le chemin de Bethanie, qui est éloignée de trois bons quarts de lieue de Jérusalem, on montre l'endroit où était le figuier que Jésus-Christ maudit, pour n'y avoir pas trouvé de fruits.

». On voit ensuite les ruincs de la maison de Simon-le-Lépreux : c'est là que Notre-Seigneur était à table , lorsque la Madeleine le vint trouver.

» Béthanie est un très-méchant village, aussibien que les Turcs qui n'y valent rien. Nous y vimes les ruines d'un beau bâtiment. Notre con-

<sup>(1)</sup> On voit que sainte Hélène a fait hâtir bien des choses, pour le peu de lemps qu'elle a passe en Palestine. Voyez Histor.

ducteur me dit que c'était le château de Madeleine et de Lazare.

» On entre dans le sépulcre du Lazare, par une petite porte. On descend par un petit escalier de seize degrés taillé dans le rocher. Après cela il y a une échelle de huit pieds, qui conduit dans une petite cave, où l'on voit la pierre qui était sur le sépulcre. Elle est de figure carrée, un peu plus longue que large, et peut avoir deux pieds et demi de largeur et trois de long : elle sert de table pour dire la messe. On passe une autre petite porte, où il faut presque se coucher, et marcher en cette posture le temps de deux Pater; après quoi on trouve une autre petite cave ; c'est là qu'était le Lazare depuis quatre jours, lorsque Jésus-Christ lui dit : Lazare, lève-toi.

» De Béthanie, on revient par le mont des Olives; et sur le chemin on voit une grande pierre, sur laquelle Notre-Seigneur était assis, lorsque la Madelcine, l'étant venue trouver, lui dit : Seigneur, si vous aviez été ici, mon frère ne scrait pas mort.

» Sur la même route, on voit les ruines du château de Betphagé, où les deux disciples allèrent prendre l'anesse, sur laquelle le Sauveur fit son entrée dans Jérusalem, le jour des Rameaux. La porte par où il entra, fait face au mont des Olives. Les Tures la tiennent toujours bouchée. Ils ont une prophétie entr'eux, qui dit que notre monarque très-chrétien doit conquérir la Terre-Sainte et entrer par cette porte dans Jérusalem, un jour de vendredi. Ils ajoutent que le temps est arrivé.

» De Jérusalem à Bethléem on compte deux lieues. On me fit traverser une très-belle plaine; la tradition porte que c'est le lieu d'où venaient es hommes de haute taille, que l'Écriture appelle les géans.

» En continuant, on me fit voir sur la route fer ruines de la maison du saint vieillard Siméon, qui requt entre ses bras Notre-Seigneur dans le temple: ensuite on me fit remarquer sur la droite le lieu où était autréois un arbre que l'on appelle térébinthe, sous lequel la Sainte-Vierge s'arrêta avec l'enfant Jésus. La tradition porte que cet arbre épanouit ses branches, pour leur faire ombrage.

» Plus loin, on trouve un beau puits, où l'on dit que les trois rois s'arrètèrent, ayant perdu la vue de l'étoile qui les conduisait à Bethléem.

» On voit encore le lit d'Élie : e'est une grande pierre de roche à rase terre, an bord du chemie sur laquelle on voit eomme la figure d'un grand homme. On tient que ce saint prophète passant par là fatigué, se coucha sur cette pierre, et qu'elle reçut ainsi les marques de son corps.

» On me montra l'endroit où était le prophète Habaeue, lorsque l'ange le prit par les eheveux, et le transporta à Babylone sur la fosse aux lions, dans laquelle on avait jeté le prophète Daniel.

n Après cela, on trouve le sépulcre de la belle Rachel. On voit aussi un village nommé Rama, où tous les enfans furent égorgés par le commandement d'Hérode. Enfin, un peu en-deçà de Bethléem, on voit cette citerne tant renommée que l'Écriture appelle citerne de Bethléem, de laquelle David souhaitait avec tant de passion d'avoir un peu d'éau.

» Behléem, où Davidist sacré roi par Sanuel, n'est anjourd'uit qu'un village. Notre couvent, avec l'église qui renferme la sainte étable, est à gauche. Le portail de l'église fait face au villagele trouve que cette église à beaucoup de rapport avec celle de Saint-Denis en France, nor-seulement pour être couverte de plomb, mais pour le dessin, excepté que celle de Bethléem est plus grande.

» On entre par une grande porte carrée. Nos religieux l'ont fait condamner, et ont fait au milieu une petite porte fort basse, pour empêcher les Tures d'y faire entrer leurs aucs et autres bestiaux.

» La sainte étable est entre le chœur et la nef : on y entre par deux éndroits du côté du chœur, qui est plus élevé que le reste de toute l'église. Les portes sont d'un heau bronze, bien poli et bien travaillé. On descend un petit escalier de marbre blanc, d'environ donze degrés, au bout duquel il y a un autel un peu à gauche; c'est le lieu où Notre-Seigneur est né. La place, est marquée d'une pierre de jaspe, de la grandeur d'une assiette, autour de laquelle on a mis une bordure d'argent avec des rayons de même meital, qui forment une belle étoile. Ces rayons sout ornés de grosses piercries et de diamans. » L'oratoire de saint Jérôme, est une grotte unpeu plus longue que large, d'une grandeur assez raisonnable; c'est là que cet homme admirable a demeuré un si grand nombre d'années; c'est dans ce rocher qu'il a tant passé d'unité, à étudier; à travailler, à 'traduire la Bible; à expliquer l'Ereriture, et à composer de si excellens liver.

» Ce que je trouve de plus remarquable dans le voisinge, c'est la grotte des pasteurs, où l'ange vint leur annonce la naissence du Messje, la muit de Noël, comme ils étaient à veiller sur leurs troupeaux. Nos religieux l'appellent grotte; mais c'est plutôt une méchante cave, qui peut avoir vingt pas de circus.

» Nous passames dans un village de Turcs, qui est le pays natal de ces pasteurs.

» Pour revenir en Bethléem, on nous fit remarquer les ruines de quelques égliese. En approchant du couvent, on voit une cave où se prend la pierre sur laquelle est tombée une goutte de lait de la Vierge. La tradition porte que la Sânte-Vierge, étant sur son départ pour s'enfuir en Egypte, entra dans ce rocher, pour s'y accher pendant que saint Joseph était allé à la ville pour prendre quelques provisions ; et comme elle donnait à téter au divin enfant, une goutte de son lait vin't à tomber sur le rocher, qui s'amollit, Depuis ce temps les nourrices qui manquent de lait s'en servent, ou en prenuent un peu dans du vin ou du bouillon; et l'on en voit tous les jours des effets merveilleux: les fenmes turques en pren-effets merveilleux: les fenmes turques en pren-effets merveilleux: les fenmes turques en pren-

nentelles memes, pour l'expérience qu'elles en ont.

» On nous montra les montagnes d'Engaddi,
qui cont à dans honnes livres de Belbléem elles

qui sont à deux bonnes lieues de Bethléem : c'est là que se voit cette grotte célèbre , dans laquelle David coupa le bont de la robe de Saül.

» Saint-Sabas est une furicuse mont gne toute

de roche, dans laquelle je crois que l'on voit plus de vingt mille cellules telles-quelles. La tradition et les histoires nous apprennent qu'elles étaient autrefois toutes remplies de saints religieux.

» Hébron n'est qu'à une journée de Bethléem; on y voit les sépulcres d'Abraham, de Sara, de Jacob et de plusieurs autres patriarches.

Il y a deux lieues, de Bethleem jusqu'à Saint-Jean; c'est un village que nous nommons ainsi, à cause que saint Jean-Baptiste y est né.

» Nous arrivames à la fontaine où saint Philippe baptis l'eunuque de la reine d'Éthiopie : elle est sur le bord du chemin, bien entretenue, et ornée de belles pierres.

ornec de betres perce, a la place de la maison de sainte Elisabeth. Le lieu oà saint Jean-Bapitate est n'e, est à gauche du grand autel. Il est marqué d'une pierre de porphyre. La table de l'autel est augdessus; on y célèbre la masse, ctau-dessous de cette table sont représentés en sculpture les mystères de la vie de saint Jean. Tout cet éditie, qui était une petite chambre dans laquelle sainte Elisabeth accoucha du divin prégurseur, est aujourd hui une chapelle du plus beau matère du monde.

» Après avoir demeuré quatre jours dans ce sainélieu, je brûlais du désir de voir le désert ou saint Jean avait prèché la pêntience, et où il Tavait mise en pratique. Il n'y avait qu'une petite lieue. Nous passàmes par des vigues et des figuiers. Toute la campagne pour y arriver est fort agréalile; et quand le saint Evangile appellesce lieu un désert, ce ne peut être que par rapport à ce qu'il était éloigné, comme j'ai dit, d'une petite lieue du village. C'est un des plus agréables séjours qui se puissent voir.

» La grotte dans laquelle le grand saint se retirait, est une chambre fabriquie par la nature dans le rocher; la porte et la fenètre sont aussi proprement construites que si les architectes éen étaient melés. La porte est élevée de dixpieds. — Il y a des trous dans le rocher, et l'on monte comme on peut.

» A l'extrémité de cette chambre, il y a une clévation du rocher, que nous appelons le lit de saint Jean-Baptiste, parce que le saint y conchait. On dit la messe dessus.

» Au pied du rocher, on remarque une fontaine qui fournissait l'eau au précurseur.

"» A une douzaine de pas, on voit un arbre creux, ouvert et noir; mais pour sa verdure c'est me merveille. Cetarbre's appelle un carrache. Les chrétiens du pays tiennent par tradition qu'il est du temps de saint Jean-Baptiste, et qu'il en mangeait les fruits, qui sout comme des cosses de grosses fèves; j'en ai apporté par dévotion. » Nous passaines par la maison de campagne de sainte Elisabeth, à un quart de lieue du village de saint Jean. Elle est en ruines. C'est l'endroit où la Sainte-Vierge vint rendre visite à sa cousine; le lieu où le Magnificat fut composé et conservé par nos religieux.

» De Saint-Jean à Jérusalem il n'y a que deux lienes. Je ne sais rien de remarquable sur la route, qu'un couvent de chrétiens schismatiques géorgiens. Ils se sont établis là, disant que c'est le lieu où fut pris le bois dont on fit la vraie croix.

Ø De Jérusalem, après avoir marché environ trois heures, on tronve le lieu où, comme dit l'Evangile, un homme venant de Jérusalem à Jéricho, tomba entre les mains des voleurs.

» On voit aussi une fontaine, sur le bord de laquelle Notre-Seigneur s'arrêtait souvent avec ses apôtres.

a Ensuite on vient à la plaine de Jéricho. Le terrain n'en vaut rien 3 ce n'est qu'un sable ingrat. L'Évangide fait mention d'un nommé Zachée, qui était monté sur un arbre pour voir Notre-Seigneur, il était de Jéricho. On montre encore les ruines de sa maison, dans laquelle Jésus-Christ lui fit la grâce de manger à sa table et de le convertir avec as famille.

» On voit aussi l'arbre sur lequel il était monté. La tradition dit que c'est le même. Il rapporte un espèce de fruit qui a des noyaux blanes, gros et longs comme de petites noix. L'Évangile l'appelle un sycomore. » Rahab, que l'Écriture surnomme la Paillarde, était de Jéricho; elle cacha les espions juis danssa maison; et Josué, ayant pris cette ville, mit tout à feu et à sang, excepté la maison de cette femme.

» La fontaine d'Élisée est proche; on l'appelle ainsi, à cause que ce prophète changea l'amertume

de son eau.

» La grotte où Notre-Seigneur jeûna est éloignée de Jérieho d'une petite lieue. C'est un vérintable endroit de pénitence, et il faut avoir une grande dévotion aux saints lieux, pour entreprendre d'aller dans cette sainte grotte, où le Sauveur jeûna quarante jours. On y monte par un mauvais chemin mal accommodé dans le roc; ensaite on touve des rochers droits, qu'il faut grimper comme si on escaladait des murailles; mais ce qui est plus capable de faire perdre le jugement, c'est un abline furieux, dans lequel on tomberait indubliablement, si par malheur le pied ou la main repait à manquer.

» Enfin, après bien des craintes et bien des frayeurs, on arrive à la grotte, qui fait deux parties. On entre dans une première chambre quiconduit dans l'autre, plus petite; c'est li que Nore-Seigneur se retirait. Il y a apparence qu'autrefois elle était enrichie de belles peintures; on en voit encore quelques restes.

» On trouve aussi la place où étaient les pierres que le démon lui présenta, pour les changer enpains, et où les auges vinrent le servir après la teutation. » Le Jourdain sert de bornes à la plaine de péricho, qu'il sépare de celle de Moab. Tjout le monde sait que saint Jean-Baptiste y baptisait eux qui, de toutes parts, accouraient à lui. Notre-Scigneur le vint trouver, se mcânt dans la foule des pécheurs pour être baptisé comme eux (1). Évangile ne marque pas positivement l'endroit; et nous ne le savont pas non plus. Ceux qui ven-lent le déterminer prennent un peu trop de liberté. Le Jourdain déclarge ses eaux dans la mer Morte, qui a est pourtant pas une mer, mais un le, et un lac bien extraordinaire, puisqu'il nous représente et nous préchera jusqu'à la fin du monde les justes châtimens de Dieu.

a Tout le monde connaît Sodome et Gomorre, dont la seale histoire fait horreur. Outre ces deux villes, il y en avait trois autres, Adama, Seboin et Segor. Elles avaient chacune leur souverain; elles étaient citourées de campagnes vastes et fertiles. Cette abondance ne servit qu'à les précipitor dans des débordemens si désordomés, que notre nature même, toute corrompue qu'elle est, en tremble au seul rapport de la Genèse; où noux apprenons que le feu et le soufre toubbevent sur ces cinq misérables villes, qui furent abinnées et remplacées par ce lac dont nous parlons, que le segna du pays nomment aujourd hui lie de Loth,

<sup>(1)</sup> C'est une grande dévotion de se baigner dans le Jourdain, M. de Châteaubriant a rapporté une bouteille de son cau sainte, que l'on vénère en divers lieux.

y Le nom vulgaire dans notre Europe est la mer Morte (f.) Le trouve que cela lui convient assez; premièrement, parce que ses eaux sont salées comme l'eau de la mer; secondement, elle ne produit rien de vivant. Que si on y met quelque poisson, il meurt aussitôt. Cependant l'eau en est belle et claire, et il n'est pas facile d'en trouver la raison.

». Ce lac n'a guère que vingt lieues de long et

(1) La mer Morte, appelée aussi lac Asphaltite, a été le sujet de beaucoup de contes. On disait autrefois ses caux si épaisses et si fortes, qu'on pouvait y marcher comme sur un pavé solide. Mais personne ne s'v Se. On contait anssi que l'odeur qui s'en exhalait tuait les oiseaux an vol ; et qu'il croissait sur ses bords des pommes superbes en apparence, mais qui n'étaient, sous la dent, qu'un charbon qui tombait en cendres. Il est reconnu que le pays de Sodôme est tout simplement une contrée volcanique ; que la mer Morte est un lac bitumineux. Quant aux fruits de cendres et de charbon, « les voyageurs qui ont vouln vérifier, sur les bords du lac, ce phénomène merveilleux, ont an effet remarqué des fruits qui , sous une bella enveloppe , ne contenzient qu'une poussière sèche ; mais ces fruits étaient des grenades gâtées, dont l'intérieur s'était desséché, tandis que la surface avait conservé l'éclat de ses couleurs. On a pris aussi pour un effet miraculaux nn autre phénomène qui se répète partout : il arrive souvent que des insectes piquent la feuille ou l'écorce de quelques arbres. Il s'y forme alors nne tumeur qui se charge souvent de couleurs éclatantes , tandis que l'intérieur na renferme que des insectes, ou quelques détrimens que l'amour du merveilleux a transformés en cendres. »

(M. Saloues, des Erreurs et des Préjugés, etc. 1, I, p. 268).

quatre de large. C'était tout le circuit de ces cinq willes. Les terresde ces helles campagnes, autrefois si grauses et si fertilée, sont aujourd'hui commo de la cendre, qui ne produit pas sculment des chardons. On n'y voit presque point de pierres, et sil y en a quelques-unes, on dirait, à les sentir, que ce sont des morecaux de soufre.

» On m'a dit qu'il y avait, suprès de cette mer, des endrois où l'on voit des arbres qui portent un très-beau fruit, comme de grosses pommes; mais en les pressant ils se cassent, et le dedans n'est que de la cendre. Je m'ai pas en la consolation d'en voir; mais ce que j'ai vu fait que j'y ajoute foi facilement.

» Nous ne manquons pas de nos Français qui, se piquent d'avoir tout vu. Il y en a même qui disent avoir vu la statue de sel en laquelle fut transformée la fenme de Loth; je veux croire qu'elle y est encore; mais l'impossibilité qui se trouve d'aller en cet endroit, à cause des Arabes, me fait conelure qu'ils ne disent pas la vérité (1).

» Après que j'eus visité tous les saints lieux de la Palestine, je revins par Marseille, où je m'étais embarqué à mon départ. » —

Il y aurait bien des choses à ajouter au voyage, du bon père franciscain. Il ne parle pas de la mer Rouge, si fameuse chez les Juifs. Grégoire de Tours conte (2) que de son temps on voyait encore,

<sup>(1)</sup> Voyez l'article Edith , femme de Loth

<sup>(</sup>a) Histor. lib. l , cap. 19.

au fond de la mer Rouge, les sillons tracés par les chars égyptiens.... Il est vrai, dit-il ensuite, qu'on les perd de vue quand les flots sont agités; mais ils reparaissent dès que la mer redevient calme.

Il oublic aussi le mont Horeb, où Dieu apparut à Moïse dans le buisson ardent, où Moïse frappa le rocher dont il tira une fontaine, où l'on vénère la grotte dans laquelle le prophète Élie se réfugia lorsqu'il fuyait devant Jézabel, etc.

Nous avons indiqué ailleurs les autres lieux saints, auprès deseguels on pourrait mettre Cologne, qui a trois cent soixante-cinq églises pleines de reliques, Rome qui a plus de chisses que d'habitans, la Sainte-Chapelle de Paris, et beancoup d'églises fancuses chez les catholiques.

Cest généralement l'habitude des pelerins de rapporter de la Palestine quelques reliques locales, comme un peu de la terre du tombeau de Jésus-Christ. Cette terre a fait souvent de grands miracles.

On vénérait, à l'abbaye de la Celle en Champague, une poignée de la terre qui était sous les pieda de Jésus-Christ, an moment de la transfiguration. On guérissait les mahdes à San-Salvador avec im peu de la terre qui se trouvait sous les pieda de Jésus, quand il ressueita Lazare. On rendait un culte dans Tarascon à une petite chàses pleine de terre prise au pied de la croix, et trouvée sur le sein de sainte Marthe.

Saint Augustin, au livre XXII de la Cité de Dieu, chapitre 8, parle d'une maison d'où l'on III. chassa une bande de malins esprits, en y mettant un peu de terre du tombeau de Notre-Seignenr.

On dit que le cimetière que les Pisans appellent le Campo-Santo dévore les eadavres en une heure. On ajoute qu'il a cette vertu, parce que la surface est converte de terre sainte, que les Pisans apportèrent de la Palestine, au temps des croisades.

A Rome et partout, on avait quelques livres de terre sainte, quelques bouteilles d'eau du Jourdain, et d'autres reliques qui ne doivent leur importance qu'au pays où Jésus-Christ mourut.

Il n'est pas nécessaire d'observer que la Palestine était autrefois considérée comme une grande relique, pour la conquête de laquelle les chrétiena sacrifièrent des sommes énormes et des millions d'hommes.

Aux siècles des croisades, un pieux catholique ne quouvit faire son testament sans laiser quelleu legs pour la délivrance du tombeau de Jésus-Christ. Il fallait en faire le pélerinage. Un brave n'était fameux que s'il avait porté les armes contre les infidèles.

Toutes ces choses ne sont plus que de brillans souvenirs qui ont fait naître de beaux romans.

TETRIC, — évêque d'Auxerre, où l'on conserve son corps. Il fut massacre par son archidiacre (qui voulait avoir son evêché), sur un banc où il prenait un peu de repos. « Ce banc a été depuis une source de santé, pour ceux qui sont affligés du mal de dents (1), »

THADÉE, - apôtre d'Édesse selon quelquesuns, et l'un des soixante-douze disciples. Mais d'autres prétendent que c'est le même que saint Jude. Ses reliques sont peu connues. - Voyez les articles Jude et Bernard.

THÈCLE, - vierge, née à Icone, convertie par saint Paul, et la première martyre du nom chrétien. Elle abandonna sa mère et l'époux auquel on l'avait fiancée pour suivre les apôtres. Cet époux irrité la fit prendre, et la livra aux juges qui la condamnèrent aux bêtes.

Elle parut toute nue dans l'amphithéatre. Mais les lions vinrent lui lécher les pieds. On la condamna au feu qui ne la brula point. Toutes les peines du tyran ne purent lui faire mal; et elle mourut de sa belle mort. Mais on la dit martyre, à cause de ses supplices.

Elle fut enterrée à Séleucie ; et il y a apparence qu'elle laissa plusieurs corps, car on en montre un à Milan, un second à Chamalières en Auvergne, un troisième à Chartres, un quatrième à Tarragone, un neuvième bras à Prague, et beaucoup d'autres reliques ailleurs.

Ribadéneira dit que Pierre IV , roi d'Aragon . avant voulu prendre un champ qu'on avait donné

<sup>(1)</sup> Le P. Giry , 18 mars , dans le Mart.

an corps de sainte Thècle à Tarragone, pour l'entretien de ses prêtres, la sainte sortit de son tombeau, et donna à ce prince impie un grand soufflet dont il moureut (1).

Ce soufflet devait en effet être un peu see, car le corps de Tarragone n'avait déjà plus que les os sans la peau (2).

THÉ ODORF, — soldat et martyr à Héraelée, au commencement du quatrième siècle. Son corps émit à Héraelée y mais il en avait un second dans la ville de Venise, dont il fut le patrón avant qu'on l'ent remplacé par saint Marc. On prétendait qu'il y était venu de Constantinople.

Son troisième corps (suit à Brindes; on lui en compte un quatrième à Chartres; il avait une cinquième tête à l'abbaye de Molesme, une sixième à Gaête, et une foulde de reliquies à flome, à Congre, à Saint-Denis, à Cambrai, etc. On montrait son bouclier à Rome, à Dalisande en Asie, et ailleurs.

THÉODORE, -- martyr qui souffrit la mort sous Michel-le-Bègue, pour la défense du culte des images. Son corps était à Chalcédoine en Bithynie.

<sup>(1)</sup> Fleurs des vies des saints, 23 septembre.

<sup>(</sup>a) On donnait, dans les premiers siècles de l'église, le nom de Thècles aux femmes conrageuses. Comme en aluse de tout, on appelle maintenaut Thècles, en Provence, les tilles effrontées et méprisables.

THÉODOSIE, — martyre de Césarée en Palestine, au quatrième siècle. Son corps est à Constanting let à Moscou. Elle en avait un troisième à l'abbaye de Montiérender en Champague, et divers demi-corps à Liége, à Bologue, en Espagne et ailleurs.

## THÉODOTE, ET LES SEPT VIERGES d'ANCYRE. -Au commencement du quatrième siècle.

a Nilus, témoin coubire à la vérité, mais qui est inconnu, et c'est grand dommage, assure que son ami saint Théodote, cabaretier de son métier, faisait tous les miraeles qu'il voulait. Cétait à lui de changer leuu en vin; mais il aimait mieux guérir les malades en les touchant du bont du doigt. Le cabaretier Théodote rencontra un euré de la ville d'Ancyre, dans un pré tout-à-fait propre à bâtir une chapelle dans un temps de persécution.
u bêtir une chapelle dans un temps de persécution.
u bet veux bien, dit le prêtre, mais il me faut des reliques.
» Qu'à cela ne tienne, dit le saint, vous en aurez bientot; et voilà ma bague, que je vous donne en gage.
» Il était bien suir de son fait, comme vous allez voir.

» On condamna bientot sept vierges chrétiennes d'Ancyre, de soixante et dix ans chacune, à être livrées aux brutales passions des jeunes gens de la ville. La légende ne manque pas de remarquer que ces demoisélles étaient très-ridées; et, ce qui est fort étomant, c'est que ces jeunes gens ne leurient pas la moindre avance, à l'exception d'un seul, qui, ayant en sa presonne de quoi mégliger

ce point-la, voulut tenter l'aventure, et s'ea dégouta bientôt. Le gouverneur, extrêmement irrité que ces sept vieilles n'eussent pas subi le supplice qu'il leur destinait, les fit prêtresses de Diane; ce que ces vierges chrétiennes accepterent sans difficulté. Elles furent nommées pour aller laver la statue de Diane dans le lac voisin; elles étaient toutes nues ; car c'était sans doute l'usage que la chaste Diane ne fût jamais servie que par des filles nues, quoiqu'on n'approchât jamais d'elle qu'avec un grand voile : deux chœurs de ménades et de bacchantes, armées de thyrses, précédaient le char, selon la remarque judicieuse de l'auteur, qui prend ici Diane pour Bacchus; mais, comme il a été témoin oculaire, il n'y a rien à dire. » Saint Théodote tremblait que ces sept vierges

ne uccombassent à quelque: tentafone : il éair en prières, lorsque as forme vint lui apprendre qu'on venait de jeter les sept vieilles dans le lac : il remercia Dieu d'avoir ainsi sauve leur pudicité. Le gouveraue îl faire une garde exacte autour du he, pour empêcher les chrétiens, qui avaient costume de marcher sur les caux, de venir enlever leurs corps. Le saint cabarctier était au décespoir : îl allait d'église en église; car tout était plein de belles églises pendant ces affreuese persécutions; mais les paiens rusés avaient bouché toutes les portes. Le charctier prit alors le parti de dormit : l'une des vieilles lui apparut dans son premier sonmoil; c'était, ne vous déplaise, sainte Técnes, qui lui dit en propres mois : « Mon cher

Théodote, souffrirez-vous que nos corps soient mangés par les poissons? »

n Théodote s'éveille; il résout de repêcher les saintes du fond du lac, au péril de sa vie. Il fait tant qu'au bout du trois jours, ayant donné aux poissons le temps de les manger, il court au lac par une nuit noire, avec deux braves chrétiens.

» Un cavalier céleste se met à leur tête, portant un grand flambeau devant eux, pour empécher les gardes de les découvrir : le cavalier prend sa lance, fond sur les gardes, les met en fuite; c'était, comme chacun sait, saint Soziandre, ancien ami de Théodote, l'equel avait été martyrisé depuis peu. Ce n'est pas tout; un orige violent mêlé de foudre et d'éclairs, et accompagné d'une pluie prodigieuse, avait mis le lac à sec. Les sepu vieilles sont repéchées et promptement enter réss.

» Yous croyez bien que l'attentat de Théodote tu bientôt découvert, le cavalier célete ne put l'empécher d'être fouetté et appliqué à la quescion. Quand Théodote eut été bien étrillé, il cris aux chrétiens et aux idolâtres : « Voyez mes amis, de quelles grâces notre Seigneur Jéaus comble ses servicuers; il les fait fouetter jusqu'à ce qu'ils n'aient plus de peau, et leur donne la force de aupporter tout cela». Enfin il fatt pendu.

» Son ami Fronton le curé fit bien voir alors que le saint était cabaretier; car, en ayant reçu précédemment quelques bonteilles d'excellent vin, il enivra les gardes et emporta le pendu, lequel lui dit: « Monsieur le curé, je vous avais promis des reliques, je vous si tenu parole (1), no Nous ne saurions dire ce que sont devenne les reliques de saint Théodote et des sept vierges d'Aneyre. Elles se nommaient Técuse, Alexandria, Phainé, Claudia, Euphrasie, Matrone et Julitte. Quelques voyageurs prétendent qu'on garde leurs corps à Salamine.

THÉRÈSE. — Sainte Thérèse naquit à Avila en Castille, dans l'année 1515. Elle montra de bonne heure un esprit vif, une inagination ardente; son eœur était formé pour les grandes passions.

Les Espagnols ne lissient que des romans et des légendes. Les vies des saints tournèrent la tête de la jeune Thérèses; elle voulut aller précher la foi aux Maures et mériter le martyre; elle débaucha un jeune frève qu'elle avait, et à l'âge de dix ans elle s'enfuit avec ce frère de la maison paternelle. Mais Thérèse était encore trop jeune pour propager la foi.

> Un parent qui les rencontra, Commençant leur voyage, Sans dire pourquoi les força De rentrer au sillage; Et leur père ayant entendu Le projet de la belle, Fit évaporer par leur cu La moitié de leur zèle (2).

<sup>(1)</sup> Voltaire, Examen important de milord Bolingbroke; seconde partie, chap. 25.

<sup>(2)</sup> Complainte de sainte Thérèse, sur le vieil air de Joconde.

THE : 1 153

Comme elle ue put être martyre, elle se fit anachorète, et convertit en ermitage une grotte du jardin de son perc.

Elle paya plus tard le tribut à l'amour, car elle était aussi sensible que belle; et c'est avec justice que M. de Jouy l'appelle la plus aimable des saintes.

La mort de son amant toucha fortement son cœur; elle se fit pénitente, et les extases de la plus tendre piété succédèrent dans son âme aux ravissemens de l'amour.

Nous ne pouvons parler ici de la vie de sainte Thérèse, de ses travaux religieux, de ses ouvranges; nous devons nous contenter de dire qu'elle mourait dans sa soixante-huitième 'année; et qu'aussitot après sa mort, son corps répandit une excellente odeur; sa peau redevint fraiche; deux religieuses furent guéries du mal de tête, pour avoir baisé ses pieds.

Un an après, on lui coupa la main gauche pour l'emporter à Lisbonne. Son corps, qui sua long-temps une huile miraculeuse, resta au monastère d'Alve; mais on donna les doigts de sa main droite à diverses personnes.

Six ans après sa mort, le corps de sainte Thérèse ainsi estropié, mais toujours entire et frais , était exposé debout à la vénération publique. Il se dessécha par la suite sans se corrompre.

Dans les trois animaux philosophes, chap. 9, des Voyages de l'ours de saint Corbinian.

Les carmes déchaussés de Rome obtinrent, en 1615, un de ses pieds qui sue continuellement une huile sainte, avec laquelle on procure diverses guérisons.

Sainte Thérèse est la patrone de l'Espagne. Toutes ses reliques font des miracles, et son cœur, que les Espagnols conservent avec vénération, rend la santé aux malades et la piété aux tièdes.

Le père Honoré de Sainte-Marie (1) rapporta même des prodiges opérés par un cœur de tallètas, fait à la ressemblance du cœur de sainte Thérèse.

Comme cette asinte était jésuitesse, la société de Jésus s'en empare et la mit dans ses églices des images sont toutes séduisantes; le tableau de l'extase de sainte Thérèse, dans la grande église des jésuites de Rome, est plutôt fait pour inspirer des idées de concupiscence, que des seutimens de piété.

THIBÉE. — On vénérait au bourg de Grand, dans le diocèse de Toul, le tombeau de saint Thibée, seigneur du lieu, décapité, comme disent les bonnes gens, par Julien l'Apostat. Ce tombeau chit visité par une grande affluence de pélerins, parce que le saint avait la réputation de guérir parcuellèrement les maladies incurables (2). Il laisteuilèrement les maladies incurables (2). Il lais-

<sup>(1)</sup> Cité par Godescard , 3 mai. Notes.

<sup>(</sup>a) Baugier , Memoires sur la Champagne , t 1, p. 356.

sait le reste aux médecins, à qui il ne voulait pas faire tort.

THIOU,—abbé de Saint-Thierry de Reims, au sixième siècle. Son corps était dans son abbaye, quoiqu'on en montrât un double à Trèves.

THOMAS, — apôtre, surnommé l'incréulle, parce qu'avant d'être labitue aux miracles, il ne voulait croire que ceux qu'il avait touchés du bout do doigt. Les légendaires racontent qu'après qu'il cut reçu le Saint-Esprit, il alla en Orient, baptisa les trois rois mages, et les ammens précher avec lui. On dit encore qu'il catéchisa le roi Abgare; et les anciens historiens prétendent qu'il mourut paisiblement à Édesse; car on ne disait pas dans les premiers siècles qu'il eût souffert le mastyre.

Mais, par la suite, les auteurs de légendes ayant voulu donner à tous les apôtres une mort violente, changérent l'histoire de saint Thomas, qui d'ailleurs n'ayait déjà rien de certain. On l'envoya porter l'Evanglie chez les Parthes, les Mèdes, les Perses, les Hircaniens, aux bords du 
Gange et ailleurs. Quelques docteurs avancent 
même que saint Thomas alla sous le pôle arctique, 
et qu'on y trouve des églises dédiées sous son 
nom. On demande à ces docteurs chez quels 
voyageurs ils ont pris leurs documens (1).

<sup>(1)</sup> Il n'est pas parlé de ces églises dans le seul livre qui

On ajoute que saint Thomas visita aussi le Brésil, et qu'il portait un habit tout rapetasse. On dit qu'il fut tué dans les Indes, par un prêtre

au pays qui lui donna un coup de lance.
Lorsque les Portugais firent la conquete de la
presqu'ile en decè du Gange, il strouverent Meliapour, sur la côte orientale, une inscription
qui leur apprit le martyre du saint apôtre. Ils découvrirent aussi son corps qu'ils transporterent à
Coa, avec la lance dontil avait écit us, le bourdon qu'il portait dans ses pelerinages, et une cruche pleine de sou sang.

Cependant le corps de saint Thomas était homoré à Édesse, d'où il n'alla point aux Indes. On le vénérait à Édesse du temps de Grégoire de Tours. Le saint y faisait les plus beaux miracles. La veille de sa fête, on lui metuit tous les mis dans la maia un sarment sec, qui le lendemain, se trouvait convert de feuilles et de grappes mûres.

Grégoire de Tours dit (1) qu'à la fête de saint Thomas, qui se faissit alors en juillet ou en nars, et qui se faità présent en décembre, il y avait à Édesse une foire franche qui durait un mois, pendant lequel le saint se signalait par diversain merveilles. Premièrement, quoique la ville fut

aurait pu en donner connaissance : le Voyage au centre de la terre en passant par la grande ouverture du pôle-nord, 3 vol. in-12, 1825.

<sup>(1)</sup> De glorid martytum, cap. 32.

infestée de mouches tout le reste de l'année, on n'en voyait aucune durant la foire de saint Thomas Ensuite, le dernier jour de la foire, le saint envoyait une grande pluie qui nettoyait les rues de toutes les immondices que les marchands y laissaient.

Le même écrivain assure encore que la lampe qui brilait devant le tombeau de saint Thomas était toujours ardente quoiqu'on n'y mit jamais d'huile.

Le corps de Méliapour ne faisait pas moins de prodiges. Tous les ans le saint apparaissait aux fidèles et les faisait communier de sa main; a cela » est rapporté par plusieurs auteurs et peut bien » être vrai, » comme dit le père Ribadéneira.

Saint Thomas laissa aux Indiens une croix blanche, qui a aussi beaucoup de vertus. Changea année, le jour de sa fête, elle changeait quatre fois de couleur, devenant jaune, puis noire, puis année, puis reprenant sa couleur blanche à la fin de la messe.

A chaque couleur, nouvelle que prenait cette croix , qui ne fait plus de si grandes choses , il en tombait des goutes de sang que l'on avait soin de recucillir. Les années où ces miracles matsquaient étaient très-malheureuses pour le pays.

Outre ces reliques, on en montre d'autres partont, depuis des temps éloignés. On en avait à Nole, sous l'épiscopat de saint Félix; la France en possédait beaucoup; saint Ambroise en mit trois ou quatre pièces dans son église des apôtres. Saint Jean-Chrysostome témoigne que de son tempa il n'y avait presque point d'églises où l'on ne vénérat quelque chose des reliques de saint Thomas.

On dit que le corps qui était à Édesse fut par suite transporté dans l'île de Chio, et que sa tête passa à Constantinople. Il a un autre corps à Ortone dans l'Abbruzze.

On garde à Soissons divers ossemens qu'on attribue à sint l'homas. On twérnit, dans l'abbaye de Saint-Denis, la main qu'il tuit dans la plaie du côté de Jésus-Christ; cette même min est à Balogne, dans l'église de Saint-Dominique, à Rome dans l'église de la Sainte-Croix; elle était également à Charter.

On montre aussi à Rome, dans l'église des Saints-Apôtres, à côté du scapulaire de saint François, une soutane sans manches qui fut, diton, portée par saint Thomas (1).

THOMAS-SALUS, — moine du quatrieme siècle, que l'on surnomma Salus, c'est-à-dire l'insensé, parce qu'il faisait de grandes extravagances. Il delivra Antioche d'une peste, et mourut en odeur de sainteté.

On l'avait pourtant enterré avec la multitude, des morts ordinaires. Mais tous les matins on le trouvait hors de terre et éloigné des autres corps; morts. Jean Moschus, qui rapporte cette circon-

<sup>(1)</sup> Baillet, Ribadeseira 21 decembre, Morveilles de Rome, ets.

stance (1), dit que des femmes enterrées auprès de Thomas sortaient de leur tombeau par respect pour lui, et se tenaient à honnéte distance. On averût l'évêque d'Antioche, qui fit porter en pompe le corps de Thomas dans la ville, où il reçut un culte. On ne sait ce qu'est devenu ce corps à miracles.

THOMAS D'AQUIN, — né au royaume de Raples en 1225, Il était de la plus haute taille et gros à proportion. Comme il joignait à sa masse corporelle une grande taciturnité, ses compagnons détude l'appelaient le Bauf muet. Mai Albert-le-Grand, sous qui il commença d'étudier, vers avingt-unième aunée, devinant d'avance le génie de Thomas, assura que « ce bœuf dont on se moquait pousseruit des mugissemens qui étonneraient le monde. » On sait qu'en effet Thomas se fit une réputation si grande, qu'on l'appela l'Ange de l'école.

Il sut conserver, dit-on, le joyau de sa virginité. Un jour qu'il était seul dans sa chambre, une fille séduisante vint le voir et tenta de le débaucher. Thomas prit un tison ardent de sa cheminée et la mit en fuite. C'était un bon moyen d'éloigner le péril.

Il évitait soigneusement les femmes. Une dame lui demanda s'il n'avait pas eu de mère « C'est parce que je suis fils d'une femme, répondit-il,

<sup>(1)</sup> Au chapitre 88 du Pré spuitsel.

que je les fuis toutes. » L'ange de l'école aurait pu être un peu plus galant, sans perdre pour cela sa virginité.

Il se fit dominicain malgré ses pasens, délivra sa sœur du purgatoire par ses prières, et mourut à l'abbaye de Fossa-Nova, près de Fondi (1).

Trois jours avant sa mort, on vit briller audessus de l'abbave une étoile extraordinaire, qui disparut lorsqu'il trépassa. Albert-le-Graud, qui était à Cologne, cut révélation de sa mort, et l'annonça à l'instant même où le saint rendait l'âme. Le prieur de Fossa-Nova qui se nommait père Jean (2), et qui étnit aveugle, pàsis les pieds du saint aussitôt qu'il fut mort, et se trouva incontinent rendu à la lumière.

Le tomboau de Thomas répandit une suave odeur; un chirurgien goutteux vint sauter auprès de son cercueil et s'en retourna guéri. Un impieser railla de la sainteté de Thomas. Aussitôt la tête hui enfla grosse comme un tonneau; il ne revint à son état naturel qu'après avoir baisé la main du, saint. Il se fit une multitude d'autres prodiges aux reliones de Thomas d'Arquin.

Son corps, que l'on avait trouvé frais à l'exception du nez, sept mois après sa mort, demeura long-temps chez les moines de l'ossa-Nova, qui lui coupèrent la tête, par la crainte qu'ils avaient

(2) Ce n'est pas le père Jean du Compère Mathieu.

- and Conf

<sup>(1)</sup> Voyez dans le tome I, page \$3, le Mulet de saint Thomas Aquin.

qu'on ne leur redemandat le corps. Dans la suite, comme ce corps tenait trop de place, ils le firent bouillir et le décossèrent. Le tout fut volé par le comte de Fondi, qui le vendit en 1368 aux dominicains de Toulouse, chez qui il est resté depuis.

On en a détaché quelques parties qu'on honorait à Paris, à Naples, à Rome, etc. Partout il s'y faisait des miracles aussi surprenans que ceux que nous avons coutés.

THOMAS DE CANTORBERY, — ou plute Thomas Becket, archevêque de Cantorbéry. Il serait trop long de rappeler les gétestables actions de ce présenda saint, qui éleva en Angleterre des séditions funestes, et qui mérita le châtiment des factieux. Il était si bien soutenu par la cour de Rome, que Henril Il n'osa jamais lo faire juger. Mais il désirait souvent « qu' on le vengett de ce prètre qui , à lui seul, était plus dangereux que tous les rebelles de l'Angleterre. » Quatre gentilahommes, excommuniés par Thomas, auxis-thomas, euconominiés par Thomas, auxis-thoma que l'on déclara auxistôt marty.

Ribadéneira di qu'en déponillant son corps on lui trouva le dos out couvert de vermine. Henri II fut obligé de demander pardon au pape d'un mourtre, illégal à la vérité, mais qu'il n'avait point ordonné; et il fallut qu'il se soumit à la pénitence publique que lui imposèrent deux légas euvoyés exprès de Rome. On le fouette cinq foi devant le

. . 111. •

tombeau de Thomas : a remarquable exemple à proposer aux rois catholiques, de se soumeure à l'église, qui les châtie comme mère (1).

Le corps de ce saint était à Cantorbéry; il furbrûlé publiquement par ordre de Heuri VIII, qui tira de son église vingt-six chariots de richesses jusque-la inutiles.

On vénère une seconde tête de Thomas à Rome, dans la grande église de Saint-Pierre. Sa tunique et son étols sont à Sainte-Aurie-Majeure. Il avais une trojsième tête à l'abbaye de Royaumont, quelques rehiques à Paris, dans l'église de Saint-Thomas du Louvre, et ailleurs.

On attribue de grands miracles à ce saint. Une pie qui savait parler, se voyant poursuivie par un aigle, s'égria : « Saint Thomas, ayez pitié de moi. » Au même instant l'aigle tomba mort (2).

THESE, — marty en Bithynie au troisème siècle. Son corps ayant été apporté à Constantinople, il apparui un soir à l'impératrice Pulchérie, pour lui révéler les reliques des quarante martyrs, et la prier de les faire transfèrer auprès des siennes; ce qui ent lieu. Il avait un second corps à Limoges. Il en a un troisième à Oviéde, dans les Asturies.

# TIBURCE, MAXIME ET VALERIEN, -mar-

<sup>(1)</sup> Ribadéneira, 29 décembre.

<sup>(2)</sup> Jacobi de Vorag. legenda undecima

yes à Route ou ailleurs, au deuxiènc ou au troisième siècle. Leurs corps sont à Rome, dans l'éghise de Sainte-Cécile. Mais ils ont chacun an secoud corps à Mayence. Ils sont en troisième lieu à Luques, Quatrièmement, on révérait leurs reliques à l'abbaye de Saint-Urbain, au diocèse de Châlons-sur-Marne. Enfin, on montre à Bologue un neuvième bras de saint Tiburce, et un neuvième bras de saint Valfrien.

TIMOTHÉE, — disciple de saint Paul, évêque d'Éphèse, et martyr. Son corps est à Rome, dans l'église de Saint-Paul, au chemin d'Ostie. Il est aussi à Minden en Basse-Saxe.

TITE-LIVE. - En l'année 1413, on trouva dans un des jardins de Sainte-Justiue, à Padouc, une chasse de plomb faite à l'antique. On ne douta pas un seul moment que ce ne fût le cercucil de Tite-Live, par la raison que Tite-Live était prêtre de la Concorde, et que le couvent des bénédictins de Sainte-Justine est bâti sur les ruines du temple de cette déesse. Dès qu'on sut cette découverte, toute la ville y accourut avec des acclamations et des transports de joie. « Le peuple faisait toucher ses chapclets à la chasse du prétendu Tite-Live, comme si c'eût été quelque nouveau canonisé; et Tite-Live, tout démantibulé par une populace affamée de reliques, fut mis dans un coffre de bois, chargé de branches de laurier, et porté en triomphe au temple de SainteJustine (1), » où il est, sans doute, tout surpris de recevoir les prières des dévots.

TOBIE. — Nous ne pourrions dire où l'on prit, au septième siècle, les corps des deux Tobies et de la jeune Sara qu'on apporta à Rome, et que Rotharis, roi des Lombards, transporta à Pavie. On déroba ces trois corps vers l'an 1625, et l'on ne asit où les voleurs les mirent.

TOILE DE LA RESSUSCITÉE.—— La femme d'un consul de Cologne, ayant été enterrée en 1571, avec une bague de prix, le fossoyeur ouvrir le tombeau la nuit suivante, pour dérober la bague. Il fut bien étonné, quand il se senti server la main, et quand la bonne dame l'empoigna pour se tirer du cercueil il s'en dépêtra pourtant et s'enfait sans autre conversation.

» La ressuscitée se développa aussi du mieux qu'elle put, et s'en alla frapper à la porte de sa maison; elle appela un valet par son nom , et lui dit en trois mots le principal de son aventure, afin qu'on ne la biassit pas languir; mais le valet la prit pour un fantôme, et courut tout effrayé reconter la chose à son maire.

» Celui-ci, également incrédule, le traita de fou, et dit qu'il croirait plutôt que ses chevaux seraient dans son grenier. En même temps, on entendit dans le grenier un tintamarre épouvantable; le

<sup>(1)</sup> Misson , tome 1 , page 183,

valet y monta et y trouva six ehevaux de carrosse, sans compter le reste de l'écurie. Le consul. étourdi de tant de prodiges, n'avait pas la force de parler. Le valet était évanoui dans le grenier : et la défunte qui n'était pas morte, grelottait dans son drap, en attendant qu'elle pût entrer.

» Enfin la porte lui fut ouverte, on la réchauffa, et on la traita si bien, qu'elle recommença de vivre, comme si de rien n'eût été; et le londemain, on travailla aux machines nécessaires pour

faire descendre les chevaux.

» Pour preuve de cela, on voit encore aujourd'hui dans ce grenier quelques chevaux de bois, qui sont revêtus de la peau des autres; et on montre dans l'église des Douze-Apôtres, où cette aventure est peinte, un grand rideau de toile, que cette femme fila depuis son retour au monde, où elle vécut encore sept ans.

» Il en est arrivé de l'histoire de cet événement, comme de celles de la plupart des autres événemens rares. On ne se contente pas de la pure singularité des faits, on veut les embellir, par de nouveaux prodiges (1). A

TOMBEAUX. - Sans compter les tombeaux des grands saints, où il s'est toujours fait des miracles, comme on l'a vu, plusieurs monumens de ce genre ont été signalés par des prodiges .

<sup>(1)</sup> Misson , tome 1, page 50. - Voyez l'Histoire des Vampures et des Spectres malfaisans, Ille, partie, chap. 5 et 6,

sans qu'on sut bien quelles reliques ils renfer-

Les deux benédiciuis, qui firentle voyage the térâire, content qu'ils vieret dans une vieille égliac de Villeneuve-d'Agénois, un grand tombeau de marbre blanc, ou l'on avait engerie un bienheureux Adouin, évêque. Un seigneur du pay volului prendre le marbrede es tombeu pour remployer à des usages profanes. On sorti bien le vieux tombeux de l'église, mais quand il fut à la porte, tous les beurs du monde n'auraient pu l'ébrauler, et on fut obligé de le baisser sur la place.

'Îl n'est rien artive de semblable à ceux qui depoufflerent les tombeaux et les chaises en 1793. On voit peut-être encore à Dax, dans les Landes, trois tombeaux de mérbre antique, qui sont vida depuis long-emps. Au déclin de la lune, les deux plus petits sont pleins d'une cau rougelite; et dans la flieine lune, le plus gand se remplit de la même cau, traids qu'il n' y a rien dans les petits. Du moins é était encore ainsi au derner siècle.

On ne sait à qui appartiement ces tombeaux : ce qui donne matière à beaucoup de contes et de suppositions miraculeuses.

On dit qu'en 1700, comme on voulait consiruire une pefite scristie dans le voisinage de ces tombeany, on paiss l'ean qu'ils contensient pour faire le mortier. On s'aperçut aussitot qu'ils se vidalent entièrement, et que l'eau n'y revenait plus comme à l'ordinaire. Les habitaus prirent cela pour un miracle qui leur réprochait leur profanation. On fit des processions et des prières, et l'eau revint comme auparavant (1). Voyez Paris, etc.

TORPET ou TROPEZ. — On ne sait pas le lieu ou souffitte marty, qui mourut, à ée qu'on croît, dans le premier siècle. Son corps est à Saint-Tropez, chez les Provençaux; mais il à un second corps en Portugal, et une troisieme tête aux minimes de Pise.

Les Provençaux disent que saint Propez lat martyr sous Néron, et que ses reliques furent apportées de Rome dans leur pays par un ange.

## TOURS. - TOUR DE BABEL.

Selon le calcul de Benjamin de Tudele, cette tour avait dix mille pieds de dimetre à as base. Saint Jérôme lui donne vingt mille pieds de hatteur; d'autres l'dèrent jusqu'à quatre-vingt mille pieds. C'est heautoup, pour le aombre d'hoamnes qui peuplaient la terre cent dix-sêpt ans sprés le delage. Mais des commentateurs disent que cette tour de quatre-vingt mille pieds fut bâtie par quinze ouvirele.

On voit auprès de Bagdad de vieux débris de rocher et de brique, élevés d'une centaine de picds au-dessus du sol. Le père Kircher dit que

<sup>(1)</sup> M. Dulaure , Description de la Gascogne , dans les principaux lieux de la France , tome III . page 185.

ce sont les restrs de la tour de Babel; et Maneston-Mallet ajoute (1) que Dicu nous permet de voirencore les traces de ce monument d'orgueil, pour nous faire songer à ne pas exciter sa colère (2),

## LA TOUR ENCHANTÉE DE TOLEDE.

« Il y avait auprès de Tolède une vieille tour déserte, que l'on appelait la tour enchantée; personne n'avait osé y pénétrer, p'arce qu'elle était fermée de plusieurs portes de fer. Mais on disait qu'elle renfermait d'immenses trésors.

Rodrigus, dernier roi des Gohis en Espague, syant besud'argent pour lever une armée contre les Maures, se décida à visiter cette tour, malgró les avis de tous ses sujets. Après en avoir parcouru plusieurs pièces, il fit enfoncer une poris de fer battu, que mille verrous fermaiem intérieurement. Il entra dans une grande cave, où il ne trouva qu'un étendard de plusieurs couleurs, sur lequel on lisait ces mots i. Lorqu'on ouveris cette tour les barbares s'empareront de l'Engique... Alboulkaciem Tarista- Ben-Tarik, historien

MIDOUIKACIM - Tarista - Den-Larik, historien

<sup>(</sup>i) Description de Ulnivers, teme II, page 34;—
(i) le poète just Emmanuel explique, dans un de sas sonnets, comment le mot ôxe est resté dans toutes les lacgues. Ceux qui travaillisent à la cue de Bale avianei, active comme non assonavres, chacein un sac pour mettre les poèties provinions. Quaud la Seigneur confondil terul risques, la peur les sysat pris, chacein voulut s'endir, et demande na sec : on a répletit que ce mot Cette et qui l's fait passer dans toutes les langues qui se formèrent. ( Dictionnier influente par aux conformers de l'active de l'active

arabe, ajoute que, malgré son effroi, Rodrigue entre encore dans une belle salle, au milieu de laquelle il vit une statué de bronce, qui frappait la terre d'une massue, avec un bruit pouvantable; auprès de cette statue, ou lissit ces paroles, éérnies sir la muralle; « Malheureux » prince, tu seras détroné par des nations étran-» gères; »

Rodrigue époñvanté sortit de la tour et en sit refermer toutes les potes. Mais les harbares s'avançaient à grands pas ; il marcha à leur rencontre avec son armée. La hazille se livra un dimanche, au pied de la Sierra-Moréna. L'armée espagnole sut taillée en pièces, et Rodrigue disparut du milieu des siens, sains que l'on aût ce qu'il était devenu... »

On pensa qu'il avait été emporté par le diable, puisqu'il fut impossible de découvrir son corps après le combat; et qu'on ne trouva que son cheval, ses vêtemens et sa couronne, au bond d'une petite rivière (1).....

### LA TOUR SANS VENIN.

e La tour sans venire est située à une lieue de Grénoble, sur la rivière du Drac. On l'appelle anssi tour du Pariset. Il est faux que les animaux venimeux ne puissent y vivre. On y trouve des serpens et des araignées. Des amateurs y out porte des crapauds et des vipères; et ces repilles n'ont

<sup>(1)</sup> Le diable peint par lui-même, chap. 12.

pas témoigné le moindre déplaisir dans leur nouveau domicile.

» La réputation de cette tour ne vient que d'une cruz de nom, ou d'une évoyance populaire. Près de ce lieu était autrefois une chapelle dédiée à saint Verain (1). Verain signifie en langue du paya, venin; et comme le peuple attribue toujours aux saints des vertus analogues, à leur nom, les dévots du Dauphine étuient imagine que saint Verain préservait da venin, et que par consequent se chapelle et la tour du Pariset devaltêtre exempte de serpeus et d'arisgirées, quoique la plupart des serpens et des arisgirées soients sans venin (2).

### LA TOUR DES RATS.

On montre, à quelques lieues de Coblentz, une vicille tour carrée que l'on appelle hator des Rais. On dit que Haton II, archevèque de Mayence, fit brûler une quantité de meudians, en disant qu'ils ne exravient qu'i manger le pain nécessaire aux citoyeus utiles. Quelque temps après il tomba malade et so vit assiégé de tant de rais qu'il fut impossible de les chasser. Il se fit transporter dans une petite Ile du Rhin, à la tour dont nous parlons. Mais les rats le suivirent à la nage et le mangérent dans sa tour.

(2) M. Salgues, des Erreurs et des Préjuges, etc. tome II.

<sup>(1)</sup> Saint Verain, évêque de Cavaillon au comtat Venaissin, dans le sixième siècle, a fait une foule de miracles. Son corps était à Gergeau, dans le diocèse d'Orléans.

C'est ainsi qu'Hérode fut mangé par des vers ci Partico par des poux. Pline conte aussi que l'île de Gyara, June des Cyclades, jut abandonnée de ses habitans, à cause des trats; qu'une ville d'Espagne fut renversée par des lapins, une ville de Thessalie par des tuppes, une ville de France par des grenouilles, une antre ville en Afrique par des sauterelles (1).

TRANSLATION. — C'est le nom qu'on donne au transport des reliques d'un saint, que l'on tire du cercueil pour le mettre dans nue châsse, ou que l'on fait passer d'un lieu dans un autre.

Dans les bons temps, la France s'occupait beaucoup plus de la translation d'un grand saint, que de l'avénement d'un prince à la couronne.

TRON ou TRUDON, — prêtre liégeois mort en 698. On les aon copps de terre en 880, et on l'exposs au culte des fidèles, dans l'église de Surcing. Mais la crainte qu'on et exte lieute de sonranads fit qu'on le each dans un caveau, où il restajusqu'en 1045. Lorsqu'on voulut l'entirer, le caveau jeta une punsateur si fétide, que les ouvriers en furent auffoqués; ce qu'i altéra un peu le bonne odeur de la sainteté de Tron. V

Quarante ans après, on chercha pourtant de nouveau à retrouver ses reliques. On ne vit dans

<sup>(</sup>i) Cité par Misson , tome 1 , page 57

le caveau que des carcasses tellement pouries, qu'on n'osa pas encore y choisir les os de saint Tron. Ce ne fut qu'en 1169 que l'abbé Wirie désouvrit et fit honorer un corps, auquel il donna le nom du saint. Les Liégeois y vont en pèlerinage pour la toux.

TUGAL ou TUGDWAL, —appelé aussi par les Bretons Paghat, évêque bas-breton du sicième, siècle, patron de Tréguien, de Laval et de Châteus-Landon. Sois corps, qui se perdit buit ou div fois dans ses diverses translations, et qui fut brûlé par les huguenots, à Laval et à Châteus-Landon, sprès avoir été brûlé par les Normands, chait pourtant au dernier siècle, à Tréguier, à Laval et à Chartes.

TULLIE. — Vers le milieu du seizième siècle, on découvrit un tombeau près de la voie Appienne. On y trouva le corps d'une jeune fille, nageaut dans une liqueur inconnue; elle avail les cheveux blonds, attachés avec une boule d'or; elle était aussi fraiche que si elle eût été en vie. Au pied ce corps, il y avait une lampe qui briblait, et qui s'éteignit d'abord que l'air s'y fut introduit. On reconnut, i quelques inscriptions, que ce cadavre était là depuis quince cents ans, et on conjectura que c'était le corps de Tullie, fille de Cicéron. On le transporta à Rome, on l'exposa au Capitole, où tout le monde couru en foule pour le voir. Comme le peuple imbécile comperur le voir. Comme le peuple imbécile com-

mençait à lui rendre les honneurs des saints, le pape qui avait cent moyens de soustraire cette précieuse antiquité à la vénération des idiots, et qui n'eu vitaucun, la fit jeter dans le Tibre (1). »

### ۲ĩ

UDALRICou ULRIC, — évêque d'Augsbourg, mort en 973. C'est le premier saint que les papes aient canonisé solemellement; et c'est depuis sa canonisation que cette cérémonie est exclusivement réservée aux souverains ponities.

Le corps de saint Ulrie est à Augsbourgoù il n'a pas cessé de faire dos merveilles. On dit que dans toute la ville et dans tout le territoire qu'il protége, il n'y a ni loirs ni sets. Mais c'est un fait aussi fondé que le privilége de la tour sans venin.

On prétendaussi que la poussière de son tombeau chasse les rats. Sans doute qu'on y mêle quelque autre poussière.

Il n'y avait pas de rats non plus dans le territoire du monastère de Saint-Hubert des Ardennes, parce qu'on y vénérait quelques ossemens de seint Ulrie. On bénissait dans ce monastère de petits pains que l'on faisait toucher à la chàsse du saint, et que l'on distribuait aux fidèles comme des préservatifs contre les rats. Dans une instruction

<sup>(1)</sup> Dictionnaire infernal , au mot Ignorance.

imprimée () il est dit qu'il faut distribuer le pain béui de sajut Ulric dans tous les coins, et que peu après qu'ils en auront mangé, les rats mourront. On faisait aussi pour ecla des prières.

Mais l'usage de ce pain béni n'est-il pas indécent et superstitieux, dit le père Lebrun, puisqu'on a tant de moyens naturels de détruire les

On pense bien d'ailleurs que ce pain était empoisonné, et qu'il y avait de la fourberie à le bénir, pour en faire des miracles. Mais cette fourberie rapportait de l'argent.

URBAIN, — premier pape de ce uom, mort vers l'an 23o. Son corps est à Rome dans l'église de Sainte-Cécile, et sa tête séparée dans l'église d'Ara-Cœli. Il avait un second corps et une seconde tete dans l'abbaye de Saint-Urbain, au diocèse de Châlons-sur-March.

URBIC, —évêque de Clermont en Auvergne, vers le cinquième siècle. Il était marié; mais il avait fait vezu, en recevant l'épiscopat, de garder la continence avec sa femme. Un soir que tout était endormi, le démon tenta cette femme délaissée; elle viut frapper à sa porte et le pria d'une voix tremblante de lui ouvrir. Urbic à moitié endormi ne la fit pas trop attendre. Elle lui repré-

<sup>(1)</sup> Cilée par le père Lebrun , Histoire des pratiques superstitienses , tome 1 , page 432.

senta en pleurant que si le cœur d'un mari appartenait à Dieu, le corps était à se femme (4). Après de tendres remontramecs, elle se glissa dans le lit épiscopal et devint grosse d'une fille. Urbie fit pénitence. On l'enterra avec sa femme et sa fille, qui recevaient comme lui un eulte à Clermont. Sa chàsse donnait des enfahs aux femmes qui en vouliènt.

URSIN, — premise évêque de Bourges, vers le troisième siècle, quoiqu'on disc à Bourges que c'est le même que Nathanael, appelé le docteur sans malice, doit il est parlé dans l'Évangile. Son corps éstis predu, lorsyni l'appart en 508 à Saint-Germain de Paris, qui éstit alors chez les Bourgeois, et à l'abbé de Saint-Symphorien. Il lleur raiquia le lieu où ils pourraient découvrir ses reliques. Son corps à et touva frais comme s'il n'eût été qu'endorm : c'est l'ordinaire. On le mit dans une helle chàsse à Bourges. Mais il avait un second corps à Lisieux, depuis les invasions des Normands.

URSULE ET LES ONZE MILLE VIENCES. — Leur légende conte qu'un capitaine anglais s'étant révolté, s'empara de la Basse-Bretagne dont il se fit souverain, et alla chercher des femmes à Londres pour ses soldats. Il prit pour lui la princesse

<sup>(</sup>s) Baillet, 3 avril.

Ursule, et enrola onze mille vierges. C'était une armée assez rare,

On embarqua les onze mille vierges; les unes allaieut de bon gré, d'autres bien malgré elles, à ee qu'on prétend. Une tempête les jeta dans le Rhiu et elles débarquerent à Cologne, où se trouvaient les Huns qui voulurent prendre avec elles les droits de maris. Mais animées par sainte Ursule, qui avait le pas sur toute la bande, clles se défendirent si bien que les Huns les mirent à mort. On ne sait en quel siècle se passa une aventure aussi remarquable.

On dit que les corps des onze mille vierges; qui ont fait chacune plus de onze mille miracles, furent tronvés à Cologne au seizième siècle. Le corps de sainte Ursule resta d'abord confondu avec les autres. Il fut distingué par un pigeon, qui venait régulièrement tous les jours à certaines heures sur son tombeau.

On rechercha ensuite ses compagnes, et on leur donna des noms, en distribuant leurs reliques. On trouva ainsi sainte Cordule, dont la tête recevait un culte à Rome dans l'église de Saint-Louis , et à Paris , dans l'église de Saint-Leu et Saint-Gilles ;

Sainte Antonine , sainte Brigide , sainte Helene, sainte Gérésine, fêtées à Cologne; sainte Othille, dont le corps était à Huy au pays de Liége ; sainte Cunère , vénérée à Rhène au diocèse d'Utrecht; sainte Honorée, sainte Fleurine et sainte Languide, dont les corps sont à Tournay; sainte

URS .

77

Vincence et sainte Benedicte dont les têtes sont à Marseille ;

Sainte Orsmarie, sainte Sigillende, sainte Pravede, sainte Walpurge, sainte Julienne, sainte Théomate, sainte Cléomate, sainte Austriancie, sainte Aurélie, sainte Candide, sainte Flore, sainte Aurélie, sainte Christine, sainte Cundidente, sainte Metande, sainte Wibrande, sainte Metande, sainte Wibrande, sainte Melle, sainte Calamande, sainte Jeanne, sainte Céclie, sainte Eugénie, dont les corps sont en Allemagne et en Espagne;

Sainte Valère, sainte Florine, sainte Claire, sainte Honorée, sainte Panfrède, sainte Seconde, sainte Semibaire, sainte Natalie, sainte Sponce, sainte Avoye, honorées dans diverses églises de France; etc.

Beancopp d'autres corps des onze mille vierges n'ont pas de nom. On révérait dans Paris seulement vingt-un corps de ces saintes. On avait à Saint-Maximin en Provence la tête de sainte Société, que l'on disait une des compagnes de sainte Ursule. Il y avait trois têtes de ces vierges à Padoue; quelques corps à Ancône; cinq têtes à Assise; plusieurs corps à Rome; une tête à Bologne; deux têtes à Avignon; cinq têtes au Mont-Serrat. D'autres reliques semblables dans toutes les églises, outre cent charretées qu'on vénérait à Cologne, comme dit Calvin.

Le corps de sainte Ursule est à Cologne et à Ancône; il était aussi à Saint-Jean-d'Angeli. Elle avait une quatrième tête à Aix en Provence, une cin-III. quième machoire au Mont-Serrat, un cinquième eranc à Notre-Dame de Paris, et beaucoup de reliques à Imola, au Manset dans une foule de sacristies.

L'église de Sainte-Ursule de Cologne est pleine de tombeaux et tapissée d'ossemens ranges en trophées, comme on place les vicilles armures dans les arsenaux. Les têtes ont tontes quelque oruement. Les unes sont enchàssées dans l'argent, d'autres dans des bustes dorés. Il n'y en a point qui n'ait au moins sa calotte de brocard d'on, ou son bonnet de velours cramoisi, chamarré de perles et de pierres précieuses.

On dit que la terre de l'église de Sainte-Usaule ne que ta soufirir aucrin autre corps mort, depuis qu'on y a enterfe les onze mille vierges; car on croît qu'on les a toutes enterrées là ; et, pour prouver ce prodige, on montre le tonheau de la fille d'un duc de Brahant, qui se soulevait et demeurait en l'air, jusqu'à ce qu'on l'ett eramponné à deux ou trois nieds de terre; contre un des piliers de l'église (1).

La merveilleuse histoire de sainte Ursule et do ses onze mille compagnes a donné lieu à beaucoup d'histoires, mais aussi à beaucoup de critiques. On a remarqué d'abord qu'il n'était pas facile de urouver onze mille vierges. On a vu quelques martyrologes du neuvième siècle, qui n'en comptaient que mille; et c'est encore bacucoupt trop. Emscription qui a fait croire aux onze mille vier-

<sup>-(1)</sup> Misson, tôme I, page 48.

ges, était dit-on ainsi exprimée : S. Unsula et al. M. v., que quelques critiques traduisent : Sainte Ursule et onze martyres-vierges.

Selon d'autres savans, d'anciens mattyrologes portaient : SS. UNEULA ET UNDECIMILLA VIGLENEZ-MARTYRES, Sainte Ursule et sainte Undecimille viergès-martyres. Des copistes maladroits privent Undecimilla pour nue abréviation barbare de undecim milita; et d'un nom qui n'annonçait qu'unevierge, ils en firent onze mille. Après ecla on forgea la légende, qui se conte de cinq ou six manières différentes. Nous laissons aux doctes le soin de les juger.

AVENTURE DES RELIQUES DE TROIS COMPAGNES DI SAINTE URSULE,

L'abbé d'un monastère de bénédictins en Thuringe eut une vision vers l'an 1200. Il se crut transporté dans l'église des onze mille vierges à Cologne, suprès d'un tombeau qui renfermait les reliques des saintes Théomathe, Cléomate et Christiancie. Il se hâta d'aller à Cologne, révéla sa vision, et demanda la permission d'emporter les trois corps qu'il avait révés.

Le fossoyeur de l'église découvrit effectivement trois corps, dont l'un avait sur sa poitrine un peigne de grand prix, Il mit le peigne de coté pour en faire son profit. Mais une religieuse nomnée Friderinde étant survenne s'en empara par dévotion. Le muit auivante, les trois vierges apparutent l'abbé et lui dirent l'Aous ue voulous pas nons en aller avec toi. — Et pourquoi donc, mes chères dames, reprit-il. — Parec que j'al perdu mon peigne que ma mère m'avait donné, dit une des saintes. C'est le fossopeu qui l'a pris, et la nome Friderinde l'a emporté.

L'abbé alla le lendemain se plaindre à l'abbesse, qui fit rendre le peigne, après quoi il s'en retourna à son couvent avec' ses reliques. Des guerres survinrent bientôt. On cacha les chàsses des trois saintes sur une corniche, et quand la paix eut dissipé les frayeurs, on les oublia. Cléomate, Théomate et Christiancie finirent par s'ennuyer dans leur coin. On les entendit pendant plus d'nn mois, frapper à grands coups dans leurs chasses; on ne les remit point en place honnête. Elles avertirent le sacristain qu'elles allaient s'en aller si on les négligeait; on ne se pressa pas davantage, et un matin pendant la messe, on vit trois belles vierges sortir de l'église et prendre le chemin de Cologne ; on cournt aux châsses, les reliques avaient disparu.

Les trois saintes retournèrent avec leurs compagnes, qu'elles n'ont plus quittées depuis (1), On débite à Cologne beaucoup d'historiettes de

On débite à Cologne beaucoup d'historiettes ce genre.

<sup>(1)</sup> Casarii miracula. Lib. VIII, cap. 85.

## V.

VALENTIN, — prêtre qui souffrit le martyre vers le troisième siècle. On croit qu'il mourut à Rome. Il guérit le mal caduc.

Son corps est à Rome dans l'église de Sainste Pravéde, et a tête dans l'église de Sains-Sébastien. Mais il a un second corps à Bologne. Il avait encore une tête à l'abbaye de Jumèges, dans le pays de Caux, la moitié d'un corps à Milan, un autre corps à peu près entier à Melun, et quelques bras détachés à Macartat, dans la Marche d'Ancone, à l'abbaye de Saint-Denis de Mons, à l'Escurial, et ailleurs.

VALÈRE, — martyr à Soissons vers l'an 287. Son corps est à Soissons et à Bologne. Il a un troisième crâne à Anvers.

VALERI, — abbé en Picardie, mort en 622. On avait retrouvé son corpa qui faisit des miracles. Hugues Capet fonda pour le placer honorablement l'abbaye de Saint-Valeri, à l'embouchure de la Somme. Mais sous le règne de Philippe II, comme les moines de Saint-Valeri faisaient la contrebande avec les Anglais, et introduisaient en France des marchandiess prohibes à cause de la guerre, Philippe détruisit la ville et le monastère, chassa les moines et emporta le corps du saint dans la haute Normandie. Les moines le rapportèrent sous le règne suivant, et on l'honorait encore au dernier siècle, quoiqu'on montrat à Turin un second corps de saint Valeri.

VENANT, — abbé à Tours, au cinquième siècle. Un jour qu'il dissit le messe, et qu'il en était à ces mots de l'orsison dominicale : et délivreznous du mal, il entendit du fond de la terre une voix qui répétait ces mêmes paroles. Cétait un prêtre enterré là, qui se nommait Basin, et qui demandait des prières, parce qu'il était en purgatoire : ce qui prouve, comme disent les catholiques, qu'il faut payer des messes aux morts (r).

Le corps de saint Venant était à Saint-Martin de Tours, et à Paris dans l'église de Saint-Germain-des-Prés. On avait beaucoup de vénération pour ces deux corps dn même saint.

VÉRONIQUE. — Veronica, transposition de Vera icon, vraie image. — Le culte de la Véronique, ou vraie image de la sainte face de Jésus, n'est pas si récent que le croient certains critiques. Mais les histoires qu'on en fait ne remontent guére plus loin que le quitorzième sièche.

Après que l'église eut autorisé le culte des images, on honora particulièrement la représentation de la face du Sauveur, montant au Calvaire.

<sup>(1)</sup> Grégoire de Tours, hist. liv. so, cap. 31, et de gloris conf. cap. 15.

couvert de sueur et de sang. On croit que des le huitième siècle, il y avait à Rome un autel du saint suaire, sous la coupole duquel on vénérait un voile qui portait l'empreinte de la sainte face, Il est parlé de cette sainte face dans un bref du pape Serge IV, en l'an 1011. Il parait qu'on y' entretenait dix lampes continuellement allumées.

Nous ne savons pas quelles histoires on en contait dès lors, mais il s'y faisait de grands miracles, et l'on commença bientôt d'en vendre des copies à la porte de l'église du Vatican.

La sainte image s'appelait la Véronique, et cent qui en vendaient les gravures, les marchands de Véroniques ou vraies images. On n'y représentait comme aujourd'hai que le devant de la face de Jésuc-Christ avec les cheveux. Celles de ces images que l'on avait peintes sur la toile, n'étaient point encadrées selon l'usage, mais flottantes pour mieux ressembler au tableau original. On les faisait tenir quelquefois par un ange, et plus souvent par une femme.

Cette figure ne fut regardée d'abord que commè un support de la Véronique. Mais insensiblement on s'accoutuma à donner le nom de Véronique, à la femme même qui portait l'image.

Un chanoine de Mayence, qui fit le voyage de la Terre-Sainte en 1483, racontait qu'il avait vu à Jérusalem la maison de sainte Véronique. On montra cette maison à d'autres pèlerins, et bientôt oa raconta que sainte Véronique avait véen ER ...

Les légendaires disent ensuite qu'après la dispersion des apôtres, sainte Véronique vint à Marseille, avec la Madeleine, Lazare et sainte Marthe. Elle y viviit saintement, Jorsque l'empereur Tibère étant tombé malade, et sachant les merveilles que Véronique faisait avec son voile, la fit venir à Rome; elle le guérit en un instant, fui comblée de présens et d'honneurs, passa lo reut de sa vie dans la compagnie de saint Pierre et de saint Paul, et légua l'image de la face, au pape saint Clément.

ell résulte des recherches de plusieurs savans, que l'on croit à Rome avoir la représentation dela sainte face de Notro-Seigneur, imprimée par lni-même sur un voilc; mais que l'histoire de la femme est récente, et qu'il n'y a pas quatre cents ans que cette histoire est faite.

Il ne faut pas diré comme Godescard, en reconnissant Véronique pour une sainte imaginaire; que « la méprise de quelques particuliers ne peut retomber sur l'église, qui n'a jamais réconnu une telle sainte. » L'église a reconnu sainte Véronique. Elle est marquée au 4 de février, comme une sainte, veuve, dans le martyrologe romain. Du Saussay, dans le martyrologe de France, la faitmourir au diocèse de Bordeaux, et place sa fête au tô de février. La plupart des missels du seizième siècle, portent également sainte Véronique.

A Paris, on fétait Véronique et la sainte face le jour de carnaval, qui est la fête des masques. Dans les différens pays, on a fait de sainte Véronique une veuve, une vierge martyre, une martyre non vierge, etc. On met ordinairement sonimage en regard de celle de saint Fiaere, parce qu'on la prend pour l'hémorroïsse, et que saint Fiaere a la réputation de guérir les hémorroïdes.

Enfin, on vénère à Rome, dans l'eglise de Saint-Pierre au Vatien, la sainte free que Notré-Séigneur imprima sur un voile, et qui du moins devrait ètre unique. On avait pourtant aussi la vraie sainte face, à Paris, dans la Sainte-Chapelle. Elle est encore à Laon; elle est également à Jacn dans l'Andalonsie, et dans beaucoup d'autres lieux (r).

#### DE LA SAINTE FACE DE LAON.

On se vante à Laon, comme à Rome et comme dans cent autres villes, de posséder le vrai voile de sainte Véronique, et la vraie représentation de la sainte face. Elle fut envoyée à Laon, en 1249, par le pape Urbain IV. On voit au haut de l'image ces quatre lettres : IC. XC., qui signifient Jésus-Christ. On voit au bas me inscription, qui donna beaucoup d'exercice aux savans. Quelques-uns prétendirent que c'était de l'hôbreu, comme cela devrait être. Le P. Ma-billon avoua qu'il n'en connaissait pas les caractères. Le P. Hardoniu eut le talent d'y trouver un vrs grece hexamètre, sur lequel il publia une

<sup>(</sup>s) Baillet, Troité des fêtes mobiles, ou mardi de la Quinquagésime. - Godescard au 13 janvier. - M. Salgues, t. II, page 350, etc.

VIC

grosse dissertation, imprimée en 1707, dans le iournal des savans.

Mais enfin le P. Honoré de Sainte-Catherine crut reconnaitre que l'inscription était esclavone. On se moquait de lui, lorque le caza Pierre-le-Grand vint à Laon, et avoua que le P. Honoré avait rencontré juste, et que l'inscription portait ces mots : « Portrait du Sauveur, imprimé sur le mouchoir de la Véronique. »

Cette relique de Laon, attire tous les ans un concours immense de dévots et balance utilement. Notre-Dame-de-Liesse qui est voisine.

On vend encore à présent, dans tous nos villages, de petites images de plomb qui représentent la sainte face de Laon; c'est même un commerce important pour cette ville; et les vendenrs ambulans assurent que ces petites médailles de cinq centimes, qui portent d'un côté la Véronique et de l'autre Notre-Dame-de-Liesse, sont un préservatif assuré contre le tonnerre et autres accidens.

VICTOIRE, — martyre romaine du troisième siècle. Son corps est à Monte-Léone et à Plaisance. Elle en avait un troisième à Paris, dans le couvent des Filles-Dieu.

Ce troisième corps fut envoyé de Rome en 1784; lorsqu'on l'exposa, on fut émerveillé de voir une sainte, morte depuis si long-temps, conserver un teint frais et une peau superbe. Quelques incrédules ouvrirent d'autres yeux que ceux de la foi; et l'on reconnut que les Filles-Dieu, pour éviter aux dévots le spectacle hideux d'un squelette, et pour donner meilleure grâce à leur sainte; avaient couvert sa tête d'un masque de soie et le reste de ses os d'une longue robe (1).

VICTOR, — martyr de Marseille, au troisième siècle. Pendant que l'empercur Maximic-Herente était dans cette ville, Vietor renversa d'un coup de pied un autel consacré aux idoles. Quoiqu'il fut officier des troupes de l'empereur, on l'arrèta aussitot; on lelia à la queue d'un cleval indompté: ce supplice ne tua point le saint. On le fouetta à coup de nerfs de beuf, sans qu'il y parût. On le crueifia, sans qu'il semblát moins à son aise.

Comme il chantait sur sa potence, on le miten prison : pendant la nuit, il convertit ses gcòliers, les haptisa, et fut fouté le lendemain plus rude-

ment que la première fois.

On le mena ensuite devantla statue d'une idole, à qui il donna de nouvesu un coup de pied. Ce pied très-saint fut coupé par ordre des tyrans, et Victor n'en marcha pas moins droit. On fut obligé de le faire mourir sous une meule de moulin.

On conte qu'il y avait autrefois à Marseille, dans la place qu'occupa depuis l'abbaye de Saint-Victor, un bois de pins, où se retirait un scrpent prodi-

<sup>(1)</sup> Voyez M. Dulaure, Description des curiosités de Paris, tome I, page 352.

gieux, qui avalait un homme comme une lentille. Saint Victor, qui était soldat, le tua d'un coup de sabre; c'est pour cela qu'on le représente avec un dragon à ses pieds.

Les restes de saint Victor furent enterrés honorablement : ils avaient surtout la vertu de chasser les démons. On compte une foule d'aveugles, de sourds et de muets qu'il guérit. Il ressuscita même quatre morts.

On vendait autrefois à Marseille des bouteilles d'eau bénite où l'en avait trempé quelques ossemens de saint Victor; c'était un remède souverain contre toutes espèces de maladies.

Le corps et la tête de saint Victor sont à Masseille; mais il avait une seconde tête à Sens, et un troisième crane à Saint-Victor de Paris, On montrait aussi dans cette dernière abbaye, le vénérable pied, avec lequel Victor renversait les idoles, On dit qu'il a un second corps à Rome, dans l'église de Saint-Pauracae.

L'abbaye de Saint-Victor de Marseille était une des plus anciennes et des plus célèbres de France. On se vantait d'y posséder le premier autel oil fon à dit a messe, et le premier confesionambou'l ora confessé. Ses moines étaient extrémement richea; ils possédaient un immense résor de reliques; oil l'on pouvait honorer toute sorte de saints, On dit que la chàsse de Saint-Victor valait plus d'un million.

C'est dans l'église souterraine de cette abbaye, que l'on tremblait à la porte d'une petite chapelle,

dans laquelle les dames ne pouvaient entrer sans péril.

On conservait à l'abbaye de Montier-Ramey, auprès de Troyes, le corps d'un autre saint Victor, qui se sanctifia dans une solitude à trois lieues d'Arcis-sur-Aube.

VICTOR, — surnommé le Maure, sans doute parce qu'il était nègre, martyr à Milan au quatrième siècle. Son corps est à Milan, et à Volterre en Toscane.

VINCENT, — diacre et martyr espegnol, qui souffrit vers l'an 303. Nous ne répéterons pas la hideuse légende de ses supplices. Le bréviaire de Sens dit qu'on le fit rôtir après l'avoir assaisonné au sel. On jeta son corps à la mer avce une meule de moulin; mais il surnagea. On l'exposa dans une voierie pour être mangé par les bêtes. Un corbeau vint le garder, et donna la chasse aux oiseanx de proie, aux bêtes farouches et surtout à un grand loup qui cherchait tous les moyens de faire son souper avec le corps de saint Vincent.

Les fidèles l'enterrèrent auprès de Valence, et son tombeau fit les plus grands miracles.

Lorsque Childebert faisait la guerre en Espagne, il épargna la ville de Sarragosse, parce que l'évéque eut l'adresse de lui donner la tunique de saint Vincent, que l'on vénérait encore à Paris au derniér siècle, dans l'église de Saint-Germaindes-Prés. On révéra parteut les reliques d'un si VIN

grand ssint. Le corps enterré à Valence passa dans la suite à Lisbonne, mais il y en avait un second à Paris, avec la tunique. Il y en a un troisième à Rome dans l'église de Saint-Eusébel, un quatrième à Metz, une cinquième tête au Mans, une sixième à Saint-Anastase de Rome, une septième dans la même ville, à l'église de la Saint-Caròi, de Jéruslem, un neuvième bras au Mont-aux-Malades, en Normandie, et beaucoup de pièces détachées à Poitiers, à Tournay, à Bruxelles, à Mayence, à Prague, etc.

VINCENT-FERRIER, —dominicain mort en tiq. 11 faisti des miracles comme on n'en fait plus. Les Bas-Bretons l'entendaient, quoiqu'il préchât en espegnol. 11 guérissis les mallades pur l'imposition des mains. Lorsqu'il faisait un sermon, des anges venaient se percher sur ses épaules, avec des figures de jeunes garçons.

Un jour qu'il disait la messe à Vannes, il alla chercher ses gands et son parapluie, qu'il avait oubliés à Rome; et l'on ne s'aperçut point de son absence (1).

Il ressuscita auprès de Valence un enfant moitié cuit et moitié eru, et fit environ huit cent soixante miracles de cette sorte. Le matelas sur lequel il est mort à guéri à Vannes plus de quatre cents malades. Son manteau chassait les démons. On

<sup>(1)</sup> Voyage dans la Finistère , tome 1, page 173.

faisait même des miracles avec l'eau où l'on avait lavé son corps.

Ce saint corps est toujours à Vannes, quoiqu'il ait été volé par Philippe II qui l'emporta en Espagne. On révère sous son nom des reliques détachées, dans trois ou quatre cents églises de l'Espagne et de l'Italie.

VIT. — On l'appelle aussi Guy. Mais son nom atin est vitus. Il souffrit le martyre en Italic, avec saint Modeste, son précepteur, et sainte Croissance (Crescentia) sa nourrice. Les corps de cestrois saints sont à Poliganao. Mais saint Vit avait un second corps à la nouvelle Corbie en Westphalie; et les habitans des côtes de la mer Balique I adoraient au douzième siètee comme un dieu.

Saint Vit a un troisième corps à Salzbourg, où l'on croyait l'honorer en allant danser des rondes devant sa châsse. On garde à Rome, dans l'église de Saint-Vit, quelques reliques de ce saint dont il découle une huile qui guérit de la morsure des chiens enragés. Nous ne savons pas s'il guérit autre chose.

## DE LA DANSE DE SAINT VIT.

Voici ce qu'en dit la chronique de Limburg: « Les danseurs de saint Vit datent de l'annet 1374. On vit avec étonnement, dans plusieurs contrées de l'Allemagne, des gens qui dansaient comme s'ils eussent été fous, pendant la moité d'un jour et deux à deux. Ils tombaient ensuite pat terre; on leur marchait sur le vorps et on les regardair comme guéris. Ils couraient d'une ville à l'autre, s'asseyaient devait les 'églisses et recevaient de l'argent. Le nombre de ces danseurs secrut tellement qu'on en av jusqu'à cinq cents à Colegne. Plus de cent fenunes et filles deviurent grosses illégitiement. Les médecins regardisent ces danseurs comme des geus d'un tempéranent con attaqués de quelque maladie. Les prêtres les exorcissient comme poisedes du diable. »

On croit que cette maladie, qui attaquait généralement les gens privés des plaisirs du mariage, fut appelée danse de saint Vit, & euse d'une chapelle bâtie auprès il Ulm, sous l'invocation de ce saint, que l'on allait visiter avec dévotion pour la guérison de la maladie dont il s'agit, parce qu'on prétend qu'il en avait été attaqué luiméme (i).— Voyve Wilibrord.

VITAL, — ancien martyr, honoré à Ravenne. Il a une seconde tête à Lille, et d'autres reliques doubles à Bologne et à Prague.

VITALINE, — J'ai souvent entendu raconter, dit Grégoire de Tours, par des vieillards, le fait suivant arrivé dans le bourg d'Artonne en Auver-

<sup>(1)</sup> M. Éloi Johanneau , Dissertation sur le pélerinage dansant d'Epternach, tirée de Muller et publiée dans les Mémoires de l'académie celtique.

gne. Une certaine vierge, nommée Vitaline, repose dans ce lieu. Saint Martin vint un jour visiter son tombeau, et salus la définite, qui anssitot ressuscita pour le solliciter de lui donner sa bénédiction. Après que l'oraison fut achevée, le bienheureux Martin adressa ce discours à Vitaline: « Dites-moi, trèssaine Vierge, si déjà vous jouissez de la présente de Dieu? « La morte répondit : « Un seul péché, fiscile à c-viter, dans ce monde, m'a privée de cet avantage; le vendredi, jour où nous celébrons la passion du Rédempteur du monde, j'ai osé-me laver la tiée avec de Jesu. »

Saint Martin s'en alla bien étonné. Il pria pour Vitaline, revint quelques jours après, s'approcha de nouveau du tombeau, et s'écria : « Réjouissez-vous maintenant, ma bienheureuse sœur, car dans trois jours vous pourrez contempler, la maiesté divine. »

L'historien ajoute, que la saiute fit depuis beaucoup de miscles, et apparut à plusieurs personnes. L'archiprotre d'Artonne, nommé Eulalie, ayant célébré les vigiles en l'honneur de casinte, et ayant invité à un repas les prêtres da son voisinage, le poisson vint à lui maquef. La sainte cut la complaisance d'apparatire à un pecheur qui dormait, et de l'avertir d'aller promptement pécher du poisson pour le repas que devait donner. Eulalie. Le pécheur , d'après cetuvis, sortit de sou lit, prit son fliet; mais o prodige l'à peine l'avait-il développe, qu'il y trouve un poisson corme; al le porte anssistous convives de l'archiprêtre, qui le mangèrent dévotement (1). — Le corps de cette sainte est toujours à Artonne. Mais il n'y fait plus de si belles choses.

#### W.

WAÁST, — évêque d'Arras, mort vers l'au Ño. Un jour qu'il creait dans un désert, un gross ours vint à lui pour le manger. Mais il ne sur pas qu'il s'adressait à un saint. Waast fit une pet tie prière et rendit son ours apprivoisé cometite prière et rendit son ours apprivoisé cometite prière et rendit son ours apprivoisé comeun chien. On lui attribue beaucoup d'autres miraeles.

Ses reliques faisaient merveilles dans la fameuse abbaye de Saint-Waast d'Arras, où l'on possédait son corps entier, quoiqu'on l'ait perdu' plusieurs fois. On vénère à Lisbonne une seconde tête de saint Waast, et différentes reliques doubles à Beauvais, à Cambrai, à Bruges, etc.

WALBURGE, — abbesse de Heidenheim, morteen 780; son corps est à Aichsat. Il dégoutait de ses os une huile qui est un remède souverain contre diverse ambadies. On dit qu'ellecessait de couler lorsqu'il y avait quelques discordes parmi les religieuses qui les gardaient. Aussi elle ne coulait pas tous les jours.

Sainte Walburge a un second corps à Prague

<sup>(1)</sup> M. Dulaure, Description de l'Auvergne, page 108, 5. vol. des principaux lieux de France.

un troisième à Ypres, et une foule de reliques détachées dans deux églises d'Allemagne et des Pays-Bas. Elle donne, dit-on, la discrétion à ceux qui parlent trop.

WANDRILLE, — abbé de Fontenelles au pays de Caux. Il avait deux corps, l'un à Gand, l'autre à Abbeville. Il en reste encore quelque choses quoique les huguenots aient tout brulé.

WILLIBRORD, — surnommé Clément, apòtre de la Frise, et premier évêque d'Utrecht, mort vers l'an 740. Son corps fut transporté à Epternach dans le duché de Luxembourg, à quatre lieues de Trèves, où il devint le but d'un pèlerinage singulier.

Plusicurs princes y vinrent en cérémonie. En 1512 l'empereur Maximilien 17. offrit à saint Willibrord un cierge qui pesait 353 livres. Ce cierge était encore dans le monastère d'Epternach, 1794.

Le pelerinage avait lieu à la Pentecôte. Lorsqu'on était arrivé sur le territoire du saint, on, l'honorait par une espèce de danse, où l'on avançait trois pas pour en reculer deux. Les danseurs étaient obligés de se ranger trois à trois. On dansait quelquefois pendant plus de deux heures.

On dit que ce pèlerinage commença peu de temps après la mort du saint; en voici l'occasion. Toutes les bètes du pays furent frappées d'une maladie qui les faisait sauter continuellement, jusqu'à ce qu'elles mourussent. On établit le pèlerinage dansant ; et aussitôt l'épidémie cessa (1).

Ce pèlerinage a toujours lieu. La révolution ne l'a interrompu que quelques années. — Voyez l'article Vit.

WINIFRIDE. — Le village de Holy-Inel, danlê paya de Galles en Angleterre, est remarquable par la fontaine desainte Winifride, vierge qui y îui martyrisée, et dont les reliques paraissent perdues. On prétend qu'il sort de cette fontaine un ruisseau qui a quelque chose de sanglant, et que Dieu à fait ce miracle pour rappeler le martyre de la sainte (a).

WOLFGANG, — évêque de Ratisbonne, mort en 999. Son éorps est à Ratisbonne. Son missel, que l'on garde comme une relique, guérit de la fièvre ceux qui le touchent.

WULFRAN, — évêque de Sens, mort en 721. Il avait un premier corps à Gand, et un second à Abbeville; dont il est le patron.

# X

XISTE, -que l'on appelle maintenant Sixte II,

<sup>(</sup>i) M. Éloi Johanneau, dans la dissertation citée à l'article de saint Vit.

<sup>(2)</sup> Thomas Corneille . Dictionnaire geographique.

vingt-einquième pape, qui souffrit le martyre en l'an 258. Son corps est, dit-on, toujours à Rome-Il avait une seconde tête et deux bras doubles dans la chartreuse de Pettel, en Touraine: — Voyez aussi l'article Sixte.

#### Y.

YVES, — curé breton, qui plaidait les causes des malheureux et des pauvres. Il mourut en 1303. Les avocats l'ont pris pour leur patron.

Il a un corps entier à Tréguier, un demi-corps à Rome, dans l'église qui porte son nom, et diverses reliques détachées dans une infinité d'églises. — Voyez l'article Chats, dans les animaux.

# Z. "

ZACHARIE, — père de saint Jean-Baptiste. Son corps était à Constantinople, quoiqu'on dise qu'il n'a pas quitté Jérusalem, et quoiqu'on prétende avoir sa tête à Rome, dans l'église de Saint-Jean-de-Latran.

On garde à Aix, en Provence, dans le trésor de la seristie de saint Jean-Bapitste, un anneau d'or, où est enchàssé un saphir. Les uns disent qu'il a été porté par Zacharie, d'autres par saint Jean-Bapitste. D'autres accordent fout, en disant qu'il a appartenu au fils après avoir appartenu au père.

ZENOBE, - évêque de Florence, mort au

commencement du cinquième siècle, Sa chàsse a fait beaucoup de miracles chez les Florentins. Dans une procession , elle toucha par hasard au trone d'un arbre sec, qui poussa incontinent des fleurs et des fruits. Ou révère à Florence un crucifix qui a été fait du bois de cet arbre (1).

ZENON, — évêque de Vérone et martyr vers l'an 370. Il a un premier corps à Vérone, un second à Ulm et un troisième à Rome, dans l'église de Saint-Paul-des-trois-Fontaines.

Ribadencira conte qu'il y eut un jour à Vérone, un grand débordement pendant qu'on était à la messe dans l'église de Saint-Zenon; que l'eau monta jusqu'au toit de l'église, et qu'elle n'entra pas dedans, quoique les portes fussént ouvertes. Tant, il est vrai que la matière et les objets sans raison respectent les reliques des saints et nous donnent bon exemple.

Malgré la longueur de ce dictionnaire, il s'en fant de beaucoup qu'il présente toutes les reliquos et toutes les images que l'on vénère. Nous avons du nous borner à examiner les objets de culte les plus curieux; et nous pensons avoir rassemblé tout ce qu'il y a de plus digne d'attention, dans les reliques et dans les images des saints.

Mais quelques articles, découverts par l'auteur ou indiqués par des personnes instruites, pendant

<sup>(1)</sup> Misson, tome II, page 338.

l'impression de l'ouvage, ne doivent pas étir negligés parce qu'ils n'ont pas été connus d'abord. On pardonnera done à l'auteur d'avoir fait un supplément, si l'on considère que c'est là première foisqu ou traite cette grande matière, et que malgré ses longues, recherches, il a pu laisserchapper quelques particularités remarquiables dans des choses si multipliées. On comptait en l'rance, sculement plus de cinquague mille églises; et à la riqueur il n'y en avait pas use qui n'eut quelques reliques à miracles, quelque histoire d'image merveilleuse, quelque fontaine sacrée, etc. Mais beaucoup de curiosités n'ont pas cié écrites; et il faudrait trop de volumes pour tout rassembles.

# SUPPLÉMENT.

ABRAHAM, ISAMG ET JACOB. —Supplement aux articles. — Labbaye de Saint-Gall en Suisse, se vaitait de posséder les os des trois patriarches, Abraham, Isase et Jacob. Rodolpha, conte de Pfullendorf, les yenvois de Paleisne, cu l'an 1180. Il avait payé ces saintes reliques dix mares d'or à des moines du territoire de Damas, et s'etait voué pour la vie au service du Saint-Sépulere. Cest à propos de ces reliques d'Abraham, d'Isase et de Lapob, qu'un moine de Saint-Gall assure qu' Adam fut créé dans le territoire de Damas (1).

<sup>(</sup>t) Anecdotes helvetiques, page \$6, dans le tome l des Anécdotes des républiques.

AGNUS-DEL. — Supplément à l'article Caracas, etc. — à Chaque pape, la première année de son poutificat a coutume de baptiser solennellement les Agnus-Del, qui sont de petits pains de cire blanche, tant soit peu ovales, et qui porțent d'un cote la figure d'un agneau tenant l'etendard de la eroix; et de l'autre quelque saint en demi-relief.

» Quandce baptême se doit faire, le prélat-sacristain du pape, a le soin de tenir les Agnus-Dei prêts. La cire qu'on y emploie se prend dans les restes du cierge pascal des années précédentes. Mais comme il n'y en a pas une quantité suffisante, on y mèle une grande quantité d'autre cire blanche. Le mardi de Pàques, à l'issue de la messe pontificale, le pape, ayant sur la tête une mitre de toile d'argent, enrichie de perles, bénit premièrement l'eau commune, en récitant les oraisons ordinaires, auxquelles il ajoute une prière que les évêques et les cardinaux ne disent jamais. Après quoi, il prend le saint chrème, qui est un mélange d'huile d'olive, de baume du nord et de baume de Galaad en Judée. Il répand le tout sur l'eau en forme de croix : puis il dit quantité de prières sur les Agnus-Dei, qu'on lui présente dans des bassins de vermeil doré.

» Le pape se place ensuite dans un fauteuil; ses cameriers lui présentent un certain nombre de ces Agnus-Dei, qu'il plonge par paquets dans l'eau bénite. Les cardinaux les retirent et les essuient avec des serviettes qu'ils ont autour des

reins, en forme de tablier. Les prélats assistans, les portent sur de grandes tables, où on les laisse bien sécher.

» On continue les mêmes cérémonies les jours suivans jusqu'au vendredi

v Le samedi suivant, il y a chapelle papale, et la messe doit être chantée par un cardinalprètre. Le page y assiste sur son trône, revêtu de ses ornemens ponificaux. Quand on a chanté l'Agnus-Dei, un sous-diacre apostolique, précéde du porte-croix, des avolytes, avec leurs elandeliers et des turiféraires, s'en va prendre des mains du sescristain du pape un bassin plein des 
Agnus-Dei nouvellement bénis, et enveloppé dans du coton de. la Chine, qui est naturellement de 
diverses coulcurs.

» Il s'arrète à la porte de la chapelle, sé met à genoux, et tenant son bassin un peu clevé, il s'écrie : « Voici les nouveaux agneaux qui vous » sont annoncés. Alleluia! Ils sont venus tout à » l'heure aux fentaines; ils sont venus tout à » mière et de beauté. Alleluia! »

» A cette nouvelle, le chœur répond en musique, Des gratias. Alleuial le diacre s'avance alors au milieu de la chapelle papale, et crie une seconde fois les mêmes paroles. Il les répète une troisième fois en le prosternant aux pieds du pape, qui preud le bassin, et en tire les Agnus-Dei pour les distribuer.

» Les cardinaux viennent les premiers, tour à tour, chacun à son rang, se prosteruer devant le pape', qui met de sa propre main les Agnus-Dai qu'il veut leur donner dans leurs mitres qu'ils tiennent renversées. Les prélats viennent ensuite avec le reste du elergé; puis les ambassadeurs, les princes, les seigneurs et les autres personnes distinguées.

» La distribution faite et la messe achevée, chacur se rétire. Les Agnus-Dei qui restent sont conservés par le prélat, maître de la garde-robe du pape, qui les distribue tous les jours, à une certaine heure, aux pèlerins et aux étrangers.

» Par une constitution faite en 15/23, le pape forégoire XIII défend à ceux qui "our pastreples ordres sacrés de toucher les Agnus-Pei, et pour plus grande précaution ordonne que les latques aient soin de Jes teirir enchàssés dans quelques anatières transparentes, et que ceux qui en ont le moyen les envéoppent dans quelques riches étofés, de telle sorte qu'ils paraissent toujours de quelque oftée comme dans un reliquaire.

» Il est aussi défenda, par la même constitution, de les colorier, tous peine d'excommunication, quoique ces médailles bénites par les papes ne soient en substance que des gateaux de cire; ils détournent la fondre, suspendent les permicieux effets des autres élémens, et conservent la vie aux dévost qui les portent, (1) »

AMABLE. - Supplement à l'article. - On eroit

<sup>(1)</sup> Extrait du Tableau de la cour de Rome, pay Jean Aymon, IVe. partie, chap. 6.

qu'il fut chantre de l'église de Riom. Son corps délivrait déjà les possédés du temps de Grégoire de Tours. Il guérissait les énergumènes au dernûre siècle. On promène toujours as châsse, qui rend la raison aux fous, à ce qu'on dit.

Quand Massillon visita les reliques de saint Amable, il fut poursuivi à coups de pierres par la dévote populace de Riom, qui voulait l'assourmer, parce qu'il doutait un peu de la vertu du grand saint des Riomois.

AMPOULE,—Supplément à l'article.—« Lorsque le roi était arrivé pour le sacre à la cathédrale de Reims, on adressait à Dieu quelques prières, après lesquelles on annonçait la Sainte-Ampoule.

cette encienne relique était apportée processionnellement de Saint-Remi, par le prieur
de cette abbaye, revêtu d'une chappe d'étoife d'or,
et monté sur un cheval blanc de l'écurie du roi,
couvert d'une housse d'argent richement brodée,
et que deux maîtres palefreniers de la graude
écurie conduissient par les rênes. Ce religieux
était sous un dais de même étoffe, qui était porté
par quatre barons, appelés chevaliers de la SainteAmpoule, yétus de satin blanc, avec un manteau
de soie noire, une écharpe de velours blane
garnie de franges d'argent, et la croix de chevalier passée au cou et attachée à un ruban noir.
Lés quatre seigneurs nommés pour dages de la
sainte-Ampoule, youle marchaitent aux quatre coins du

dais, précédés chacan de son écuyer portant un guidon chargé d'un côté des armes de France et de Navarre, et de l'autre de celles de leur maison.

3. L'archevêque de Reims, averti par le maître des éfrémonies de l'artivée de la Sainte-Ampoule, allait à la porte de l'église, accompagné de ses assistans et avec diverses cérémonies, la recevoir des mains du prieur de l'abbaye. Celui-ci, en la remettant à l'archevêque, lui dissit ces paroles :

« Monseigneur, je mets entre vos mains ce present envoyé du ciel au grand saint Remi, pour » le sacre de Clovis et des rois ses successens » "mais auparavantje vous supplie, selon l'ancienne » coutinne, de vous obliger à me la remettre entre les mains, après que le secre du roi sera l'ait. » L'archevêque le promettait, et le prieur remettait la Sainte-ampoolde (1). »

En 1933, le proconsal Ruhl, membre de la convention nationale, en mission à Reims, tira la Sainte-Ampoule du tombeau de saint Remi, voir elle était gardée, briss publiquement cette sainte foloe, et it constater par un proces-verbal, publié dans le moniteur, qu'elle ne contenui rien, et qu'il n'en était sorti qu'une exhabision infecte, comme d'une bouteille où l'on aurait mis autrefois audeune en d'huile d'orgide.

Cependant tout le monde sait que les Rémois/.

<sup>(1)</sup> Histoite des religions et des mours de tous les peuples tome V, page 135.

ont retrouvé la Sainte-Ampoule. Les uns disent que celle qui fut brisée par le proconsul Rabil n'était pas la véritable fiole, envoyée du ciel à saint Remi. D'autres, sentant qu' on ne peut nier un fait aussi public, disent que la ficle n'était rien, que l'huile était tout, et que c'est cette sainte huile céleste que l'on a sauvée. On prétend qu'un bon prétre prévoyant le danger, renversa la liqueur de la Sainte-Ampoule sur un léger fiocon de coton bén', que tout le l'huile sainte se réduisi miraculeissement à une seule goutte, qu'il enveloppa le tout dans une lettre, et qu'il envoya cette lettre, qu'i contensit un si précieux trésor, à un bénédictin par qui la relique fut conservée en lieu de sireté.

On ajoute que, quand les temps paisibles furent revenus, un prodige fit retrouver une flot foute semblable à celle que Ruhl brias dans l'église de Saint-Remi. (Cest peui-etre la même l' Om mit sur eeue folo le coton saeré. La goutte d'huile se biata d'y descendre, se multiplia, et remplit de vase, en vertu de l'aucien miracche habituel qui faisait que l'huile de la Saintz-Ampoule ne diminualt point, guoiqu'on y puista tu besoin.

ANTOINE. — Supplément à l'article. — Ce grand saint avait un cinquième corps à Marseille, dans l'église des Pénitens-gris-de-Saint-Antoine.

On assure que quand saint Antoine arriva à Novogorod, sur sa meule de moulin, huit ou neuf oents ans après sa mort, il rencontra des pècheurs ayet lesquels il fit marché de tout ce qu'ils prendraient du premier coup de filet. Ils amenèrent un grand coffré plein d'ornemes sacerdotaux, de livres et d'argent. Le saint leur pays la somme convenue, et bâtit lui-même la chapelle oit longarde son corps, aussi entier que le jour où il mourut, avec toutes les nippes du coffre. Il s'y fait beaucoup de miracles; mais on ne permet pas aux étrangers d'entret dans cette chapelle. On se contente de leur montrer la meule de moulin, qui est légère comme un liège (1).

Il y a dans Rome, à Sainte-Marie-Majeure, une image de saint Antoine qui protége les chevaux et les mulets. Le jour de la fête du saint on même tous ces animaux à l'église avec leurs harmis ; on les bénit, on les asperge d'eau bénite, moyennaint une certaine somme pour chaque bête. On excommunie en même temps, et on livre au diable les hannetons, chemiles, souris, sauterelles, etc. (2)

# ANTOINE DE PADOUE. — Supplément à

<sup>(1)</sup> Olarius, Foyage de Maccorie, Jivre II., page 50.—
Om montre au Mopol une pierer pae l'en dit lagier, et qui
peut érie, soutence par un reul doigt, en vertu de qualque
miracle à nou inconon. Le voyager Bernier n'était
moudinn, use put la voir qu'avec beaucong de peine. Il reconout que c'elait pure friponente, eveu qui la moutent
gliasant derous quelque chose qui la soutient. Il pena decouvrie la fraude mais la peru loi fit crier merveille
quoi il se verait jussis revegou nous donner ce petit truit de
miracle.

<sup>&#</sup>x27;(2) Misson, tome II, page 295.

l'article. — Il avait, à Marseille, un doigt qui ne manquait pas de faire retrouver les choses perdues.

AUSTREMOINE, — apotre des Auvergnats, mort à Yssoire au troisième siècle. Son corps fut transporté à Volvie; et de Volvie, Pepin-le-Bref l'emports sur ses épaules, comme dit le moine qui fits a légende, à Mozat près de Riom. On a toujours conservé ce saint corps, avec la chasuble que saint Austremoine ne porta sans doute pas, et qui guérit les maux des yeux.

AUTELS.— On venère à Rome, dans l'église de Sainte-Marie-d'Ara-Celà, un autel dont voici l'histoire. L'empereur Auguste consultait un jour la Sibylle de Cames, qui lui montra au-dessus du soleil un cerele lumineux, au milieu duquel apparaissait une vierge qui tenait un enfont dans ses mas. Elle lui dit que c'éait il e fils de Dieu. Auguste l'adora et lui éleva un autel qu'on appela Ara-Celà.

Dans la suite, un pape consacra cet autel à la Sainte-Vierge, et l'on bâtit l'église sur la place qu'occupait la chambre où l'empereur eut sa vision (1).

Quelques-uns ajoutent que l'oracle de Delphes eonfirma les paroles de la Sibylle, en déclarant que l'enfant hébreu, fils de Dieu, et Dieu luimème, était plus grand que lui, et qu'Auguste

<sup>(1)</sup> Leg. auren ; leg. 6. Voyage de France et d'Italie, p. 298.

appela d'abord cet autel Ara Primogeniti Dei (1).

— Voyez l'article Pierre, apôtre, l'article Notre-Dames, étc.

AVENTIN. — Ce saint, dont le nom est romain, vivait, à ce qu'on croit, a buitième sièse son Son corps était à Troyes, dans l'église de Saint-Étienne. On vénérait se statue auprès de Beauregard en Auvergne. On la promène toujours avec pompe, et l'on assure qu'elle guérit de la fièvre:

Saint Odon, second abbé de Cluni, meonie que quelques genüthommes rencontrant des marchands de cochons auprès de l'église de Saint-Aventin - d'Auvergne, ; enlevèrent par violence quelques-uns de ces animanx; car les seigneurs faisaient au dixième siècle le métier de brigands sur les grandes routes. Mais saint Aventin, qui est, comme on sait, le patron des pores et des jacoux, vengca l'injure. Des deux gentilshommes qui avaient fait le vol; l'un fut tué par son cheval qui se cabra; l'autre cut la hanche rompue et ne survécut pas long-tempa à son brigandage.

« Je suis bien aise de rapporter ce miracle, afin qu'il serve de leçon à ceux qui font le métier de brigands (2). »

BARTHÉLEMI. - Supplément à l'article. -

<sup>(1)</sup> Misson, tome II, page 233:
(2) Sancti Odonis collectionum, lib. III, in biblioth. clun.,

dite dans M. Dulaure, Description de l'Auvergne, page 459.

On vénérait à Marseille un neuvième bras de ce, saintapôtre. Les habitans de Guéret dans la Marche allaient en pélerinage à une vicille chapelle de Saint-Barthélemi, où ils croyaient trouver la guérison de la fièvre (1).

BENOIT. — Supplément à l'article. — Saint Benoît s'enfuit à seize ans avec sa nourrice, etarriva dans un village. La nourrice voulant nettoyer du blé pour lui préparer à manger, emprunta un crible qui se cassa. Comme elle n'avait pas de quoi le payer, Benoît pri les deux pièces du crible, pria, et le rétablit si parfaitement, qu'il ne parut pas qu'il deit été rompu. Les villageois étonnés suspendirent le crible dans leur église (2). Cette relique est sans doute encore au bourg d'Afile, à quelque distance de Rome.

DE LA MÉDAILLE DE SAINT BENOÎT.

La médaille de saint Benoît a tout l'air d'un préservatif superstitieux, comme dit le curé Thiers.

<sup>(1)</sup> Vitrue, dans son Traité d'architecture, recommande aux Ionnaiss, quand ils auront à contraire le temple d'un dies recommé pour guérir quelque malodie, de le bittir dans lieux clerés, oi l'en raspire nan sir sian, ânt que le peuple attribué à la Divinité qu'il vient prier, une goérion que la salbrité de l'air pourra seule opter. On sait combien la persussion d'être goéri, Pezercice, le passage d'un air grossier à nau priu par, opérett de miracles en ce gorre. (N'est de M. Dalaure, Description de la Marche dans les principaux flaux de Pennec.)

<sup>(</sup>a) Baillet, 21 mars.

En 1647 (est-il dit dana ce petit livre), comme on recherchait les soreiers dans la Bavière, et qu'on en exécutait plusieurs dans la ville de Straublingen, quelques-uns d'entre eux avouèrent que leurs soruliges n'avaient pa avoir d'elité sur les bestianx ni sur les autres habitans du château de Natremberg, voisi nde l'abbaye de Metten, de l'ordre de Saint-Benoit, à cause de quelques médailles sacrées qu'on y gardia;

On voulut voir ces médailles, dont personne ne put expliquer les caractères. Elles étaient romes, se da la l'ageur d'une pièce de deux francs, et portaient d'un côté le monogramme de Jésus-Christ, surmonté d'une petite croix, et entouré de ces lettres, en forme de légende circulaire : V. R. S. N. S. M. V. — S. M. Q. L. I. V. B. Les moines expliquèrent ces mots, où ils prétendirent qu'il fallait line ces deux vers

Vade Retrò Satana, Numquam Suade Mihi Vana. Sunt Mala Quæ Libas; Ipse Venena Bibas(1).

<sup>(1)</sup> On a traduit ainsi ces deux vers :
Retire-toi , Satan , cesse de me tenter ;
Garde bien ton poison , je n'y veux pas goûter .

L'autre face de la médaille présentait ces lettres ainsi disposées :

Les quatre lettres qui sont aux quatre coins hors de la croix, signifient: CRUX. SANCTI PATRIS BEREDICTI, de croix du saint père Benoût. Les ciuq lettres qui sont de haut en bas dans la croix, C. S. M. L. s'expliquent ainsi: CRUX SACRA, STR MINT LUX, que la croix sacrée soit ma lumière. Les cinq autres lettres qui traversent la croix, N. D. S. M. D. signifient: Nox Danco Str Mint Dux, que le dragon ne soit pas mon guido.

Le bruit de la découverte de ces médailles s'étant répandu, tout le monde voulut en avoir. On en fit un graud nombre ; les religieux les bénirent, et ce fut une nouvelle branche de commerce.

On assure que ceux qui portaient au cou ces saintes médailles, étaient à l'abri des charmes et des sortiléges, et qu'on guérissait les animaux ensorcelés, en trempant ces amulettes sacrées dans l'eau qu'on leur faisait boire.

Thiers a démontré que ces médailles étaient

une invention des moines du dix-septième siècle; que l'usage en était superstitieux, et que cessertes de préservatifs étaient condamnés par tous les théologiens sensés (1). Cependant les sœurs de ·la Charité à Paris, portent cette médaille à leur chapelet, pour conserver leur virginité (2).

Cette petite superstition n'empêche pas que les vénérables vierges, qui consacrent leur vie à soigner les pauvres malades, ne soient dignes de tous nos respects; les Grecs leur enssent élevé des antels.

CAPRAIS.— Au nord d'Agen, s'élève un rocher, au sommet duquel est un couvent, dont la chapelle et quelques-unes des cellules sont taillées dans le roe. On y voisaussi une source qui ne tarit jamais, et qui, auivantles anciennes légendes, fut ouverte miraculeusement par saint Caprais. Comme un autre Moïse, ce saint fit jaillir l'eau du rocher en le frappant de sa baguette. On croît qu'il fut le premier évôque d'Agen et qu'il la bita' et et mitage (3).

On conservait à l'abbaye de Lerins, le corps d'un saint Caprais qui en fut abbé.

CLOCHES .- Supplément à l'article .- Après la

<sup>(1)</sup> Traité des Superstitions, livre V, chap. 2.

<sup>(3)</sup> Histoire des Religions , ele. avec les fig. de B. Picard , tome V, planche 97. 1819.

<sup>(3)</sup> M. Dulaure, Description de la Guienne.

prise de la Rochelle, le lieutenaut du roi vendit aux paroissions de Saint-Barthelemi, la eloche du temple des protestans. Pour punir cette eloche d'avoir servi à convoquer des hérétiques à la prière, et la purger des habitudes, qu'elle avait pur contracter avec les infidèles, on la fouetta très-dévorment. On ajonte que quand le licutannat du roi voulut en demander le paitement, on lui répondit que cette eloche avait été huguenote, qu'elle était, nouvelle convertie, et qu'en cette qualité elle devait jouir du délai de trois ans accordé aux nouvelrement pour payer leurs dettes (2).

CLOTILDE.—Supplément à l'article.— « Une tradition populaire attribue l'origine de la fameuse fête des Andelys, à un miracle opéré par saiute Clotilde, femme du roi Clovis I<sup>er</sup>.; etvoici comme on raconte le fait :

« Cette reine était occupée à faire blaira agrand Andelys, une église poir des moines ou des religieuses, quand les ouvriers venant à manquer de vin, se mirent à marmurer et voulurent abandonner leurs travans. Clotilde, pleine de confiance dans le secours du Giel, leur ordonna d'aller avec leurs cruches puiser de l'eux à la fontaine voisine : ils y courureut et furent bien surpris de voir qu'elle était changée en vin. La nouvelle de ce minede à étant bientôt répandue, tous

<sup>(1)</sup> M. Dobuire', Description de l'Aunis.

les ivrogues du canton s'y rendirent en foule; mais la sainte leur joua un bon tour; car, par un second miracle, l'eau continuant d'être toujours du vin pour les ouvriers, ne fut que de l'eau claire pour eux.

» C'est ainsi que le peuple raconte l'origine de la fête qu'on célébrait tous les ans le 2 de juin, Maintenant la cérémonie est toujours remise au dimanche le plus prochain de la fête de sainte Clotilde. Après l'office des vêpres, le chapitre, composé du doyen, des chanoines, etc., etc., et précédé d'un fifre, de deux tambours et de deux violons, sort en chantant, de l'église collégiale d'Andelys; il marche en ordre processionnel avec le clergé de la Madeleine, celui de Saint-Sauveur, du petit Andelys et celui de quelques paroisses voisines; il est accompagné du corps de ville, des officiers de la haute-justice et des quatre confréries de la croix, de la trinité, de la charité, et de Notre-Dame-des-Anges, dont chaque membre tient une torche à la main.

» Le doyen porte une petite statute de vermeit, haute, d'environ quince pouses, représentant sainte Clotilde, qui tient dans ses mains une petite chapelle du même métal, où est genfermé un morceau de son craise, dont l'abbaye de Sainte-Genevière de Paris a fait présent au chapitre. Son prédestal estum reliquaire de neuf à dix pouces de longueur, sur cinq de hauteur, qui reulerme une côte de sainte Clotilde.

» Dans cet ordre , ils parviennent à une petite

place qui domine l'endroit d'on jaillit la fontaine, et le doyen, perçant à peine avec son cortége la foule immense d'hommes et de femmes qui se pressent les uns les autres, dépose le reliquaire, qui sert de piédestal à la statue, sur une table de pierre soutenine par quatre colonnes d'un ordre simple, et qui est couverte d'une riche moisson de fleurs.

a Aussich que le reliquaire est posé, le doyen s'avince précipitament vers la fontaine; tenant seulement la statue de sainte Closide, et quand il est parrenu, an bord du bassin de pierre qu'on, y a pratiqué, il la plonge trois fois dans l'ètaig, an même instant deux hommes y versent des broes de vin, saus doute pour servir de symbole au miracle de sainte Clotide; et soudain les boitoux, les paralytiques, les goutteux, etc., qui sont raingés autour de la fontaine, 1 y précipient tous ensemble; car il est de croyance, que cedit qui a le bonheur de s'y jeter le premier, est immanquiblement guéri.

» Le doyen reprend le reliquaire, et le clorgés cen retourne dans le même ordre qu'il est venus. Aussitét que le s'eliquaire et enlevé, le peuple s'empare des fleurs qui couvrent la bible de picare; on se les dispute, on se, les arrache, on se hat pour les obtenir. Les coups de poing, et les gourndes voltigent sur les joues des fidèles; et quand il ne s'offre plus de matières à cet objet de leur dévotion, hommés et femmes froitent sur la pierre de, chapeaux, des mouphoirs, des bas y des cu-

lottes, auxquelles on attribue des vertus particulières.

» La même dévotion se manifeste auprès du bassin. On a pratiqué dans le mur qui l'avoisine, une petite niehe où est une figure en bois, de sainte Clotilde, assez richement vêtue; elle est entourée de plusieurs douzaines de béquilles, qui attestent ses miracles passés. Mais comme le peuple ne saurait y atteindre; on se sert de longues perches, au bout desguelles on suspend des colliers, des jarretières, des chapelets qu'on fait toucher à la figure; et ce travail occupe nombre de bras, pendant nombréed jours.

« Tout cela n'est encore rien en comparaison de ce qui se passe autour du bassin. La cuve de pierre qui le forme, peut avoir neuf pieds de longueur, quatre de largeur, et trois de profondeur : il y a une grille de fer qui la sépare en deux parties. Autrefois les hommes étaient d'un côté, et les femmes de l'autre, mais aujourd'hui on n'y regarde pas de si près. Figurez-vous trente à quarante hommes et femmes en chemise, qui se pressent, se poussent, tombent les uns sur les autres dans le bassin, qui sortent ensuite de l'eau, courent de là vers la table de pierre, en font trois fois le tour, passent trois fois dessous , puis, traversant une populace nombreuse, se rendent dans un large fossé qui règne le long du grand Andelys, où, déposant sa chemise monillée devant les assistans, chaeun se r'habille à l'aide de ses parens ou de ses amis; vous aurez une idée fidèle de cette pieuse saturnale.

» Fai vu', pendant une heure à pen près, que j'eus la fermeté de contempler ce spectacle, plus de deux cents enfans, depuis l'âge de neuf à dix mois, jusqu'à celui de trois ans, plongés dans les eaux glacés de la fontaine, todre leurs petits membres, et pousser des cris perçans, qui devraient faire saigner tons les œurs sensibles. Tirons le rideau sur cette scène cruelle, et reposnanous sur un tableau moins attristant pour l'humanité.

» Le soir amène une autre defenonie. Vissés de l'église, on allume un fen, au bruit des ambours ; et ceux des pèlerins qui ont le plus de foi, en prennent quelques charbons, qui les préservent, diesat-lis, du tonnerre, des incendies, ett. Quand la nuit est venue, on dresse des tebles sous des tentes; on mage, on boit, on crie; les unses promènent, les autres dansent ou se concent pèle-mête, hommes, femmes et enfins.

» Parmi les miracles attribués à l'eau salutaire de cette fontaine, ou en eite un, arrivé il y a quelques ampées, dont toute la ville a été témoina. Une jeune paysanne, âgée de dix-huit ans, qu'on tervair attaqué d'hydropisie, et que son père fit baigner dans la fontaine, deux heures, après devint mère d'un gros garçon; ce n'est pas en cela que git le miracle, mais en ce qu'elle ne mourat pas des suites de l'immersion, et qu'elle et son fruit n'aient point été les victimes de l'ignorance des chirurgiens et d'une piété inconsidérée (1). »

<sup>(1)</sup> Lettre de M. Noel (inspecteur de l'aniversité royale) ,

CRU 1 sig

n En face de la fontaine (ajoute M. Cadet de Gassicourt), est une maison où se placent pour leur argent, les spectateurs toujours nombreux. Le sang normand est beau, et si toutes les baisgueuses n'ont pas de jolis traits, le plus grand nombre peut dédommager les yeux par d'autres trésors. »

Cette fète se fait toujours, et les demoiselles normandes paraissent y tenir beaucoup.

COLOMBE. — Supplément à l'article. — La prose de sainte Colombe, dans le missel de Sens, dit que cette sainte ayant été liée pour être violée par un jeune homme, fut défendue par un ours femelle, car il faut de la décence. On la mit ensuite sur un bûcher que la pluie éteignit. Enfin on lui coupa la tête, les faiseurs de miracles n'ayant encore rien inventé qui puisse parer à ce genre de supplice (1). On représente aussinte Colombe avec un ours.

CRUCIFIX. — Supplément à l'article. — Ou révèrait extrêmement à Marseille, au portail de l'église dès Acoules, qui ne subsiste plus aujourd'hui, un vieux crucifix où Jésus était attaché, avec un habit d'évêque et la mitre en têtet.

(1) M. Cadet de Gassicourt, Voyage en Normandie, t. II, page 81.

insérée dans le journal de Normandie du 14 juin 1788, citée dans le Voyage de Normandie, de M. Cadet de Gassicourt, tome II, page 77 et suiv.

.

Les gévots ne manquaient pas non plus d'aller visiter chez les capucins d'Aix, en Provence, un crucifix de bois qui reçut au bras gauche un bou-let, lorsque la ville fut assiégée en 1589, par le due d'Épernon. Le bras n'en fut qu'un peu noirei et le boulet se briss (1).

Nous avons parlé du crucifix de Sainte-Mariedes-Carmes, de Naples, qui fit un miracle à peu près semblable.

DISAIN. —On doit garder encore à Ardes, en Auvergne, le corps de saint Dissin, dont on sait très-pen de choses. Il vivial tu temps de Pepin-le-Bref. On dit qu'il ressuscitait les enfans, en les plongeant dans une fontaine qui porte son nom, et qui est près de la ville. C'est en mémoire de ces miracles, que les nourries et les bonnes femmes d'Ardies plongent encore leurs enfans dans la fontaine de Saint-Dissin pour les fortifier (3).

DOMINIQUE D'OSMA. — Supplément à l'article. — Les jacobins de Marseille conservaient avec beaucoup de respect l'aube et l'étole de saint Dominique. On dit que ces deux pièces de friperie donnaient d'heureux acconchemens aux fernmes; mais saint Dominique a tant fait de mal, qu'on ne peut croire que ses reliques puissent faire du bien.

(2) M. Dulaure; Description de l'Auvergno.

<sup>(1)</sup> M. Bérenger , Soirées provencèles , tome III , page 158 , édition de 1786.

ÉCROUELLES. — Supplément à l'article de saint Louis. — « François let, étaut à Marseille pour le mariage de son fils, toucha et guérit plus de cinq ceuts personnes malades des écrouelles (1). »

ÉDITH. — Supplément à l'article. — On trouve dans les vies des saints de Bretagne, du P. Albert, un petit conte qui est une imitation assez curicuse de l'histoire de Sodome et de la femme à Loth. Nous donnons ce morceau led que la extrait l'auteur des Étrennes du bon vieux temps (a).

it La ville d'Herbauges, l'une des plus grandes, riches et florisantes de Bretagne, au pays de Retz, étant livrée à toutes sortes de vices et d'abominations, saint Félix, évêque de Nantes, y enjonations de l'artin de Vertou, pour preheber. Cesaint y étant eutré, resta long-temps aur le payé, saus qu'aueun voulût le loger. Enfin une bonne femme, prenant compassion de lui, le retira en sa maison. Cette bonne femme et son mari se converient, mais les autres ne firent que se moquer du saint et de ses sermons. Saint Martin résolut de s'en retourrier à Nantes. Dieu lui révéla l'horrible punition dont l'inerédulté de ce peuple devait être châtiée; il en avertit son hôtesse et son mari, deur commandant de sortir de la ville avec lui, et

<sup>(1)</sup> Ruffi, Histoire de Marseille, liv. VII, page 324.
(2) Page 20. — Un vol. in-18, publié sous le nom de Frère Candide, ignorantin. Paris, chez Barrois alné. 1820. (Saus date.)

ÉCIASES. — Supplement à l'article. — On révère beaucoup à l'Aix-la Chapelle, dans la cathédrale, une petite chapelle célèbre qui a peut-étre donné son nom à la ville, à cause du premier miracle qui s'it. On ne sait trop quel personage vint tout exprés du ciel pour la dédier. Mais deux saints éveques de Liège, Monufle et Gondulphe, resuscitérent tout exprés pour assister à cette dédicace; a près quoi ils sen retournément tranquillement dans leurs tombeaux.

On voyait à Bordeaux, dans l'église de Saint-Surin ou Severin une inscription latine dont voici la traduction : « Il y a dans le monde deux » cimetières célèbres, l'un à Arles dans les

- n Champs-Elysés, l'autre à Bordeaux à Saint-Sen verin. Notre Seigneur Jésus-Christ les consacra
- » tous deux sous la figure d'un archevêque, avec
- » sept évêques ci-dessous nommés qui n'osèrent

» point lui demander qui il était, le reconnais-» sant bien pour le Seigneur, jusqu'à ec qu'enfin » il disparut. Il consacra aussi les églises de ces » deux villes. »

Les noms des sept évêques qu'on trouve ensuite et qui ne sont point les mêmes qui , selon Grégoire de Tours, préchèrent les premiers l'Évangile dans les Ganles, prouvent assez que l'anteur de ce petit conte pieux était ignorant comme un moine du douzième siècle (1).

L'église de Saint-Paul de Lyon fut parcillement dédiée par Jésus-Christ, accompagné de tous ses anges.

On fait aussi beaucoup d'histoires sur les prefuacions des églises. Un gardent de pourceaux s'étant réfugié avec ses élèves, par un orage, dans les roines de l'église de Saint-Maxime, au dessus de Ricz en Provence, en fut si sévèrement pani, qu'il garda toute sa vie le cri peu gracieux de ses compagnons d'impiété. Beaucoup de prodiges semblables eurent lieu autrefois. Mais les saints ne sont plus si ausceptibles. On ne voit pas qu'ils aient vengé dans la révolution leurs églises changées en salles de bal et de spectacle, etc. Il est vrai qu'il y aurait eu trop à panir.

ENNEMOND, — évêque de Lyon. On rapporta qu'ayant été assassiné en 667 par des émissaires d'Ébroin, près de Châlons sur Saône, son

<sup>(2)</sup> M. Dulaure, Description de la Guienne.

corps fut exposé dans un bateau sans 'rameurs et sans guide. Le bateau suivit le cours de la Saôme, et arriva jusqu'à Lyon. Les cloches de toutes fes églises sonnaienturiraculeusement sur son passage. Malgre les niviations du clerge et du peuple, le saint corps ne voulut s'arrêter dans la ville que lorsque ses deux sonns, qui étaient religieuses, vinrent l'en solliciter (1). On l'enterra dans l'abbaye de Saint-Pièrre-les-Dames, où il faisait encore des miracles au dernier siècle.

ERCONWALD, — évêque de Londres au septième siècle. Son corps, qui était à L'ondres dans l'église de Saint-Paul, disparut à la réforme de Henri VIII. On opérait autrefois de grands miracles avec le chariot qu'il s'était fait fair dans les deruières années de sa vie, lorsqu'il ne pouvait plus marcher à pied. On avait gardé très-religieusement ce chariot, parce que tous les malades qu'on y mettait y hissaient leurs maladies. Les parcelles de bois qu'on en détachait gnérissaient pareillement toutes sortes de maux (a). On ne sait ce qu'il est devenu.

ESPÈRIE. — Espérie ayant fait vœu de garder sa virginité, refusa constamment d'épouser un seigneur que ses parens lui propossient pour terminer des querelles de famille. L'amant proposé,

<sup>(1)</sup> M. Dulaure, Description du Lyonnais.
(2) Venerab. Bed. lib. 4, cap. 7, hist,

sans antre façon, coups la tête à la sierge. Commesaint Denis, elle se leva, prit sa tête coupée entre ses mains, et dans cet état se mit à poursuivre son bourreau, qui, épouvanté du prodige, prit la fuire et abandonna le pays. Les reliques de cette sainte, portées au lieu de Saint-Coré, attirérent beaucoup de dévots qui s'y fixérent et commencarent à y bâtir cette petite ville (1).

ÉTIENNE. — Supplément à l'article. — On avait à Marseille une troisième tunique de saint Étienne, dans l'église de Notre-Dame la majeure. Elle guérissait les maladies de sang.

ÉTIENNE DE GRANDMONT. — Supplement à l'article. — Le umbeau d'Étienne, à Grandmont dans la Marche, faisait toujours taut de merveilles, que l'alfluence des dévots devint à charge aux moines mèmes. Pierre de Linioges, qui en était le prieur, voyant les miraeles que saint Étienne opérait, apprehenda qu'ils ne trourblassent son repos et sclui de ses religieux, et que les serviteurs de Dieu ne fussent trop longemps ans goûter la paix intérieure, si le peuple continuait d'assister au lieu où se faisaient ces miraeles; cest pourquoi il vint au tombeau du saint, et lui adressa ces paroles : « Serviteur de » Dieu , vous nous avez montré la voie de lat » paurreté, et vous nous avez morte la voie de lat » paurreté, et vous nous avez morte la voie de lat » paurreté, et vous nous avez appris de toutes

<sup>(1)</sup> M. Dulaure , Description du Quercy.

» vos forces à y marcher. Maintenant vous voulez, » par vos miracles, nous retirer de la voie étroite. » pour nous en faire prendre une large et spa-» eieuse; vous nous avez preché la solitude, et vous » voulez aujourd'hui assembler autant de peuples autour de nous qu'il s'en trouve dans les mar-» chés et dans les foires. Nous sommes assez » persuadés de votre sainteté, pour n'être point » curieux de vos miraeles; gardez-vous done à » l'avenir d'en opérer : ear en faisant paraître » votre sainteté, vous nous faites perdre notre humilité! Sacrifiez un peu votre gloire au soin » de votre salut; si vous ne renoncez à vos mi-» racles, nous vous le disons et déclarons hautement, en vertu de l'obéissance que nous vous avons promise, nous déterrerons vos ossemens, » et nous les jetterons dans la rivière (1). Le même auteur ajoute qu'après cette menace

le corps du saint devenu raisonnable cessa de faire des miracles.

FONTAINES. - Supplement à l'article. - Il y a dans la forêt d'Escars une fontaine dont l'eau est excellente. Les Limosins lui attribuent des qualités miraculcuses. On la nomme la fontaine de Bonnesons. A certains jours de l'année, principalement à la fête de saint Fiaere, et à l'exaltation de la croix, on y voit arriver en affluence, de

<sup>(1)</sup> Le P. Benriquez, cité dans M. Dulaure, Description de la Marche.

cinq à six lieues à la ronde, des dévois et des malades. Les uns et les autres commencent par se laver les prieds dans la fontaine; ils en boivent de l'eau et s'en versent dans les manches et dans le dos sprès ces ablutions intérieures et extérieures, qui ont beaucoup de rapport avec d'anciennes cérémonies du peganisme, ils coupent un morceau d'une croix de hois qui est auprès, et que l'on est obligé de renouveler tons les ans, tant leur dévotion est grande. Ils y attachent aussi les licous de l'eurs beatieux malades, et de petits saes remplis d'herbe ou de sel ; puis ils jettent quelques monasies dans la fontaine, en font trois fois lo tour, et s'en retournent. Ils croient s'y guérir dela fèvre.

A deux lieues de cette fontaine miraculeuse, îl y en a une autre qui ne l'est pas moins. Elle est située à Beane. Les pelerires vont alternativement à ces deux fontaines, afin de trouver dans l'une le remède qui leur a manqué dans l'autre. On sait au reste que l'usage de jeter de l'argent dans les fontaines consacrées remonte au paganisme (1).

FRANCHARD, — solitaire qui se sanctifia autrefois dans la foret de Fontainebleau. Nous n'ayons pas découvert sa légende. On vénère sois, son nom, aux lieux qu'il habita, une roche qu'on appelle aussi la Roche qui pleure. C'est

<sup>(1)</sup> M. Dulaure , Desersption du Esmosin.

une grande pierre de laquelle il découle continuellement une goutte d'eau; et l'on assure que le saint fit cela par tendresse pour les gens du pays. Tous les ans, le jour de saint Franchard. qu'on fête d'un culte mobile, le lendemain de la Pentecôte, les bonnes femmes recueillent l'eau de sa roche dans de petits vases, avec la persuasion que c'est un remède infaillible pour les convulsions des enfans (1).

GENEVIÈVE. - Supplément à l'article. -Nous avons oublié de dire un mot du pain de sainte-Geneviève. C'est un petit biscuit sec de forme ovale, sur lequel on figurait la sainte gardant ses moutons, avec une houlette, un livre de prières, et surmontée de quelques anges. Les religieux génovéfains bénissaient et vendaient ces petits pains, comme remèdes assurés contre la fièvre (2).

Nous aurions du remarquer aussi que Louis XIII alla à Nanterre chercher un remède à son impuissance, au puits de Nanterre (3); car il fit tout au monde pour avoir un fils, and en eut un.

GERMAIN D'AUXERRE. - Supplément. à l'article. - On a retrouvé à Auxerre, depuis la révolution, quelques-uns de ses ossemens, et ses pantoufles qui font des miracles.

<sup>(1)</sup> Notes données

<sup>(2)</sup> Histoire des Religions et des Mœurs de tous les peuples du monde, avec les fig. de B. Picard. 1819. Planche 97 du t.V. (3) Voyage de Cadet Gassicourt en Normandie, t. I, p. 13.

HONORINE, — vierge et martyre normande, dont on ne sait pas l'histoire. On possède tonijours son corps à Conflans-Sainte-Honorine, elle donne des accouchemens heureux et préserve des fausses couches. On a bien soin, dans le pays, de faire toucher à sa chàsse les linges des femmes en travail d'enfant. On vend aussi des jarretières on ceintures de sainte Honorine, qu'il faut porter tout le temps de la grossesse, et qu'on ne doit quitter qu'aux relevailles.

Antrefois, le chapelain du prieuré de Sainte-Honorine, disait pour quinze sous une certaine oraison sur la tête des femmes qui voulaient avoir des enfans, il leur mettait ensuite son étole sur la tête; et elles concevaient le lendemain (1).

INNOCENS. — Supplement à l'article. — On vénérait à Marseille, dans l'église souterraine de Saint-Victor, le tombeau de l'un des petits saints Innocens. Cette curiosité, qui ne doit pas-étre perdue, est décorée asses singulièrement pour un tombeau juif; car on voit des deux côtés des amours forgerons hétant l'enclune, et au milieu une louve qui allaite deux enfans.... (3)

JÉSUS-CHRIST. — Supplément à l'article.
On conservait à Userche, en Limosin, la nappe sur laquelle Jésus célébra la cène avec ses apotres.

<sup>(1)</sup> Notes communiquées.
(2) Roffi, Hutoire de Marseille, tome II, page 132.

On vénérait, dans la cathédrale de Marseille, une des larmes que Jésus-Christ versa sur Lazare et quelques arêtes du poisson dont il rassasia les cinq mille hommes sur la montagne (1),

On conte que sainte Anstremoine appoptra à Clermont, le nombril de Notre-Seigneur, son prépuce, les langes dans lesquels il fut enveloppé,
une partie du saint suire, une partie de sa tunique, une partie de sa herte, une partie de seches unx une partie de la couronne d'épines, les
cinq ongles de sa main gauche, avec deux ongles
de sa main droite et quelques rognures des trois
autres, un morceau de pain qu'il avait béni, les
verges dont il fut flagelle, une partie de son
éponge, et une pierre de son sépulere (3). La plupart de ces reliques se sont perdues. Il parait
qu'on en avait inventé les étiquettes au dixième
siècle.

DU SAINT NOMBRIL DE CHALONS-SUR-MARNE.

Nous avions dit (après Voltaire) qu'on possédait autrelois à Chalons le prépue, de dans le prépue Christ; c'est une érreur fondée sur ce que dans le pays, on donne ordinairement le nom de saint prépue à cette relique, qui n'était que le nombil, et que l'évêque Nouilles fit disparaître. Nous tirerons là-dessus quelques détails curieux

<sup>(1)</sup> Le même, tome II, page 9.
(2) Mémorial publié par Baluze, cité dans M. Dulaure, Description de l'Auvergne.

d'une lettre publiée au quatrième tome de l'histoire critique des pratiques superstitienses du P. Lebrun. Cette lettre a été écrite à l'occasion de la visite du saint nombril, faite le 19 d'avril 1707.

« Vous saurez donc, monsieur, qu'il y a, dans notre ville de Châlons, une paroisse appelée Notre-Dame-en-Vaux, où l'on prétend conserver depuis plusieurs siècles, une partie du saint nomibil de Notre-Scigneur Jésus-Christ, Quoi, en a-t-il un, vous récriez-vous d'abord ?... Patience, ce n'est pas de quoi il s'agit. Je sais ce que les anciens pères ont pensé sur la maternité de la Sainte-Vierge, sur sa virginité, sur la naissance de son fils notre Sauveur. La manière pure de miraculeuse dont ils ont eru qu'il était venu au monde, fait juger qu'ils n'eussent pas été extrêmement crédules sur cette relique; mais ne nous engageons point dans des dispustes, je ne veux què vous rapporter des faits.

a Mais comment cette relique n-t-elle été apportée à Challons l'Aintior en est curieuse, il faut la reprendre de plus haut. Cette parcellé attachée à la chair de Jésus-Christ Iui étant tombée comme aux autres enfans, la sainte Vierge la ramassa, dit-on, avœ beaucoup de révérence de foi; elle la garda chérement toute sa vie, je ne sais même si elle ne la portait pas toujours' sur elle. Après la mort de son fils, elle devint la source de sa consolation. Elle donns, en mourant, ce précieux dépôt à saint Jean Pévangéliser, comme à celul que son amour pour la personne

de Jesus-Christ en reudaitle plus digne; saint Jens; tebbli évêque d'Éphèse, le biassà acs successeurs; il eses auccesseurs il passa successivement par plusieurs mains en celles de Charlemagne. En comment? Tout comme il vous plaira. — Nous le lui enverrons, si vous voulez, par l'impératrice l'rène, en reconnaissance de ce qu'il avait chassé les Sarrasins de l'Empire; ou par Aroun, roi de Peirse. Que si ce moyen vous parait trop naturel pour une relique si miraculeuse, nous la lui ferons porter exprès par un ange, comme l'assuré l'auteur des annales ecclésiasièques de Châlons.

s Charlemagne ne crut pas déplaire à l'ange en définisant de son présent au profit d'un tiers : il etit pu en enrichir son royaume et sa capitale, mais il aima mieux la porter à Rome, et en fit un présent au pape Léon III. Cette relique, qui semblait être destinée d'abord pour la France, y est revenue ensaite en partie; elle a établi son siège dans la ville de Châlons ; et la paroisse de Notre-Dame-en-Vaux se fait une grande gloire de la posséder. Elle austir asson, s'il était véritable qu'elle la possédat en effet, On ne l'y vénère pas seulement, on l'y adore; on la porte en procession sous un dais, et on en doune la hénédiction avec les mêmes cérémonies que si c'était le corps de Jésus-Christ.

"a Que si vous me demandez des preuves urthentiques de cè que j'avance, je vous répondrai, i monsieur, avec le respect que je vous dois, que vous n'êtes pas asses crédule, et que vous ne feriez ES 233

pas plaisir à messieurs nos Chalonnais d'être si curieux. Nous la possédons d'un temps immémorial, vous diront-ils : que cela vous suffise, et si vous me poussez à bout par vos questions indiscrètes, je vous renverrai à la rue des Marmousets, à l'enseigne des trois pigeons, demander à Haymald-Robert, de Limoges, jadis clere licencié ès lois, ensuite domestique d'un cardinal, depuis soldat, demeurant à Paris dans cette auberge, « homme d'honnête condition et de bonne " façon , comme il paraissait à l'extérieur , et qui » avait maintes connaissances », s'il n'est pas vrait qu'il a vu à Rome, dans le trésor où se gardent les saintes reliques et précieux joyaux avec les papiers de l'église romaine, et où sa qualité de domestique d'un cardinal lui donnait apparemment plein pouvoir de fouiller: je vous renverrar, dis-je, demander à ee savant critique s'il n'a pas vu certaines lettres apostoliques en forme de bulle, portant qu'une partie du saint nombril est à Châlons. Si vous pouvez en douter après cela, je n'ai plus rien à vous dire pour forcer votre incrédulité. a Ainsi se conservaient l'origine et la succession du saint nombril; lorsqu'en 1407, Charles de Poitiers évêque de Châlons, à l'instance des paroissiens de Notre-Dame, changea cette relique de place et la mit, sans la regarder, dans un autre reliquaire plus beau que le premier, sous la bonne foi scule de trois habitans de cette paroisse, qui l'assurèrent de ce que leur avait rapporté le Limosin de la rue des Marmousets. On a continué

depuis ce temps - là à lui rendre les honneurs dont je vous ai parlé; on y est venu en pelerinage de fort loin; on dit même qu'il s'y est fait des miracles, ce qu'il n'est pas impossible de croire.

» Or, le cinquième dimanche du carême dernier, dixième avril, Messire Gaston Jean-Baptiste-Louis de Noailles, frère et successeur de Monseigneur le cardinal en ce siége, commença sa première visite épiscopale dans la paroisse de Notre-Dame avec les solennités ordinaires. Comme les comptes qu'il ent à recevoir, et la multitude des affaires qui se présentèrent ne lui permirent pas de les terminer toutes, il indiqua plusieurs assemblées dans son palais, où il invita les paroissiens, et où se trouvèrent tous ceux qui voulurent y assister. Vous connaissez le mérite du prélat ; on doit certaincment lui rendre cette justice qu'il est trèséclairé, et très-zélé pour ne souffrir dans son diocèse non-seulement aucun abus, mais rien de ce qui peut en approcher; et les affaires qu'il a soutenues jusqu'à présent pour la discipline et dont il est venu glorieusement à bout, font bien voir qu'il n'a pas encore moins de fermeté que de lumières. , , >

» Il avait out parler depuis long-temps de la relique en question, mais les fidares de on diocèse, ses visites, ses infirmités l'évaient expeché de se in instruire à fond par luimeme. Il ne pouvait ignorer ce que les goûts différens en faissient prèser aux divers apprits; il savait que les uns l'échrient, que les autres ab, vavient aucuine foi,

que d'autres en parlaient d'une manière peu édiliante. Il savait d'un autre côté combien un évêque dôit être exact à ne proposer au peuple, pour objet de son culte et de sa foi, que des choses indubitables. Ces considérations portiernt notre prelat dire à messieurs les chanoines de Notre-Dame et aux paroissiens assemblés dans son palais, qu'il était résolu de faire la visite de la relique. Il cerut qu'il était de sa piété d'autoriser le culte qu'on lui rendait, si elle se trouvait véritable, on de le régler au moins, si par hasard il s'y était glissé quedume abus.

» Jour pris, Monsieur l'évêque en rochet et camil se transporte à Notre-Dame, avec presque tous les chancies de cette église, et le peuple qui voulut l'y suivre; il se fait apporter une image en ronde boise de vermeil représentant la sainte Vierge tenant Jésus-Christ son fils, au nombril duquel est un cercle d'argent avec cette inscription autour: De umbilico domini Jeus-Christ. Le prélat se met à genoux, animé d'aux sointe hardiesse, et permadé qu'un évêque qui a l'honneur de consacrer le corps de Jésus-Christ et de le tenir tout entier dans ses mains, no doit pas craindre à la vue de son nombril prétendu, principalement quand il n'est poussé que par un caprit de zêle et de religiro.

» Sa priere finie, il ordonna à un orfévre, d'approcher, lequel, sans autre secours que celui de la pointe de son conteau, enlève le cercle et ôte le cristal. Je ne vous dirai pas, monsieur, si depuis la translation que fit Charles de Poitiers du prétendu saint nombril, on n'a pas touché à ce reliquaire, et si la curiosité n'y a pas porté les yeux ou les mains : la facilité qu'on ent à l'ouvrir le pourrait faire soupçonner. Ce que je sais, e'est que M. de Châlons en ayant tiré, en présence de tous les assistans, ce qui y était enfermé, il vit trois morceaux de taffetas rouge usés et percés, enveloppés les uns dans les autres, dans lesquels il ne trouva que trois petits morceaux de pierre, dont l'un était lisse, comme du gravier, de même couleur et de même dureté, les deux autres comme des éclats d'une pierre jaunâtre, graveleuse et friable, 'avec d'autres grains de très-petit volume, de même qualitéet de même couleur. » Vous jugez bien, Monsieur, quelle fut la

surprise et la consternation des assistans, quand ils virent qu'an lieu d'une relique précieuse, d'un secré depôt, comme ils l'appchieut, ils ne trouvèrent qu'un peu de gravier. On eut beau recourir aux lunettes, les objets purent être grossis, mais ils ne changérent pas pour cela de na-ture, et on reconnut que l'oracle de la rue des Marmousets n'éstit pas infailible. On n'en demeura pas là; on fit venir sur-le-champ le lieur Chèvre, qui, par sa profession d'accoucheur, et d'accoucheur habile, pouvait mieux counsitre les parties du corps, humain et la nature des visiseaux ombilicaux; il assura, en pleine assemblée, que ce ne pouvait être, mi d'avait ja-semblée, que ce ne pouvait être, mi d'avait ja-

mais été un nombril d'enfant, et il satisfit si sòidement à toutes les questions qu'on lui proposa, que tous les assistans, et même les chanoines ; furent désabusés, souffrirent, sans la moindre opposition, que monsieur l'évêque emportat ce gravier dans une bolte d'argent, et le reconduisirent avec les mêmes honneurs qu'ils lui avaient rendus en le recevant. »

Néanmoins, les notables Châtonnais, paroissieus de Notre-Dame-en-Vaux, et le clergé de la paroisse firent au prélat une remontrance impriméerlis redemandaient leur sainte relique. Cette affaire fit beaucoup de bruit, un peu de scandale; mais la relique na pas reparu depuis.

JONAS. — « En sortant de l'abbaye de Féeamp, j'entrai dans une église voisine, où je vis un vieux matelot à genoux devant une figure de triton, tel qu'Oyide le dépeint, à barbe limoneuse et à queue de poisson. Etonné de trouver eet emblème mythologique dans un temple cheten, , attendis que le matelot ett fini sa prière; et je lui demandai quel était le personnage pour lequel il paraissait avoir tant de dévotion. « Monsieur, me dit-il, c'est un grand saint qui jadis » tomba dans la mer, et fut, par la grâce du Seize gneur, changé en poisson. Tous les marins ont » confiance dans son intercession, et comme je » para demain pour Cherbourg, je suis venu l'imz voquer, » O'Était Jonas (1).

<sup>(1)</sup> Voyage de Cadet de Gassicourt en Normandie , tome I , page 88.

LOUIS, — évêque de Toulouse. — Supplement à l'article. — On conserve à Marseille un débris de son testament, son quatrième bras et ses habits épiscopaux.

Lorsqu'Alphonse le magnanime cut livré Marseille au pillage, il emporta sur sa galère le corps de saint Louis, disant qu'il n'était pas juste de le laisser dans une ville ruinée. Des matelots ayant tenté de dérober le corps et le calice du saint, Alphonse les fit pendre sur-le-champ. Durant la traversée, il s'éleva une tempête; des prêtres dirent au prince que c'était une punition du ciel, parce qu'il avait dérobé les reliques de Louis. " Le saint ne peut pas se facher contre moi , répondit Alphonse, puisque je ne l'emmène que pour le loger plus commodément. » Les Marseillais, trouvant qu'ils avaient tout perdu, non dans le sac de leur ville, mais dans le vol de leurs reliques, envoyèrent une ambassade au roi Alphonse, qui ne leur rendit pas les saints ossemens; c'est pourquoi ils en firent qui, quoique doubles, opèrent des miracles (2).

MANNE. — Supplément à l'article. — Il est vrai que, par la permission de Dieu, on conserva dans le tabernaele quelque peu de la manne du désert, comme un souvenir du prodige qui

<sup>(2)</sup> Ruffi, Histoire de Marseille, liv. IX.

avait nourri, quarante aus les Israélites, Mais cette, manue devait-elle faire des miracles 2 elle en fit pourtant à Arras, Lorsque l'évèque Nosilles voulut examiner le prétendu nombril de Chalonism-Marne (1), on lui représenta qu'il dévait craindre le sort d'un évèque d'Arras, qui devint aveugle au moment où il texta d'ouvrir le visse qui renfermait la sainte manne qu'il souhaitait de visiter (3).

MARIEN, - solitaire de la forêt d'Entraigues, mort vers le sixième siècle. Après son trépas, les villes de Chambon et d'Evaux en Anvergne, se disputèrent son corps. On termina les altercations en plaçant le cercueil de saint Marien sur une charrette, à laquelle on attela denx bœufs indomptés. On convint que le saint corps appartiendrait aux habitans du lieu où les bœufs s'arrêteraient librement. Cette proposition fut adoptée. Les bœufs prirent la route de Chambon : mais il fallait nécessairement passer par Evaux pour arriver à l'autre ville. Les habitans suivaient avec une inquiétude religieuse. Le char s'avance près des murs d'Evanx. S'y arrêtera-t-il? Les boufs sans entrer dans la ville, en eotoyent les murs et suivent la route de Chambon. Alors eeux

<sup>(1)</sup> Voyez le Supplement à l'article Jesus-Christ.

(2) Le P. Lebrun, Histoire des pratiques superstitieures tome IV, page 323.

d'Esaux, déseapérés, remplissent l'air de gémissemens, tandis que leurs adversaires pousseus des cris de joie, et font retentir les échos de leurs chants d'allégresse. Ce concert flutait infinifient les oreilles du saint; mais il penchait pour ceux d'Esaux: on dit même qu'il ne feignit de diriger le char vers Chambon, que pour éprouver combien il étai aimé.

Bientôt tout changea eté face. Les beufs inpairés, qui semblaient avoir abandonné Evaux, tournérent brusquement à droite, entrèrent dans cette ville, et s'arrètèreut à la porte de l'église. Les habitans de Chambon e retirèrent confus et désespérés; et ceux d'Evaux témoignèrent, par mille actions de grâce, tout le plaisir que leur causait et heureux événement.

On voit toujours, à nue lieue d'Evaux, les ruines d'une chapelle qui porte le nom de saint Marien, et qui lui, servait d'oratoire: les habitans vont, le 10 d'octobre de chaque année, boire Teau d'une fontaine, qui a surtout la vertu de guérir la fèvre (1).

MAXIMILIEN-HERCULE. — On trouva à Marseille le corps de cet empereur, vers le milieu du onzième siècle. Il s'était conservé sans corruption, frais et vermeil, dans une liqueur odérante. Sans l'inscription, c'eut été un corps saint.

<sup>(1)</sup> M. Dulaure, Description de l'Auvergne.

L'archevèque d'Arles le fit jeter à la mer; et un vieux chroniqueur rapporte qu'à l'endroit où on le jeta on vit long-temps des tourbillons de fumée et des colonnes de flammes (1).

NOTRE - DAMES. — Supplément à l'article. L'image de la Vierge qu'on révérait à Orcival, en Auvergne, est une petite statue qui fut, dit-on, seulptée par saint Lue. On la promenait avec confiance dans les temps de calamité.

On lit, dans l'histoire de sainte Lidwine, qu'un marchand ayant apporté à Schiedam une image en bois de la Sainte Vierge, qu'il voulait aller vendre à Anvers, il la fit mettre dans un vaisseau pour le transport; mais l'image devint si pesante, que vingt hommes des plus robustes ne la purent soulever, et qu'il fallut la Jaisser à Schiedam, où elle fit de très-grands miracles.

Les femmes sonnent toujours les eloches de Notre-Dame de Liesse pour avoir des enfans.

Au siége de Mézière, en 1814, une bombe tomba sur la chapelle d'une Norre-Dame, célèbre dans le pays, et s'arrêta dans la voûte, suspendue entre deux pierres par ses anses, à peu près audessus de la tête de l'image. Ce phénomène, qui est peut-être un effet du hasard, ou une œuvre de saeristain, est toujours admiré comme un miraele.

On vénère aussi à Bellinzone, chez les bons

<sup>(1)</sup> Chronicon Novalicense , liv. V , sp. And. Duchesne.

Suisses, une image de la Vierge peinte par saint Luc, perdué en Turquie, retrouvée à Rome, et apportée par un ange dans la chapelle où elle reçoit un eulte.

## NOTRE-DAME-LA-GRANDE DE POITIERS.

L'églisc de Notre-Dame-la-Grande, à Poitiers, était autrefois dédiée à saint Nicolas ; un miracle la mit sous la protection de la Sainte Vierge. On remarque à l'entrée du chœur une colonne de six a sept pieds, sur laquelle est gravé un cœur surmonté d'un arbrisseau. Cette colonne a été élevée . dit-on, sur le tombeau d'un jeune homme qui mourut de douleur et de repentir auprès d'une femme de mauvaise vie. Bouchet raconte que ce jeune homme, ayant été inhumé en terre profane, il s'éleva quelques jours après, sur le lieu de sa sépulture, un rosier garni de fleurs. On découvrit la tombe, et on lui trouva dans la bouche un billet portant le nom de Marie. Ce nom, qui pouvait être celui de la femme débauchée auprès de laquelle il était mort, fut regardé comme le nom de la mère de Dieu. Le miracle parut suffisamment prouvé; on éleva la colonne dont nous avons parlé; et ce fut à cette occasion que cette église reçut le nom de Notre-Dame, au lieu de celui de saint Nicolas qu'elle portait auparavant.

Un autre miracle confirma, à cette église, le titre de Notre-Dame. Les Anglais étant devant Poitiers, parvinrent à séduire le clere du maire de cette ville, qui s'engagea à leur livrer une des portes : il éveilla son maître à quatre heures du main, et lui demanda les clefs de la ville, sous prétexte de laisser sortir un officier qui deviat iller trouver-le roi Philippe. Le maire chercha inutilement les clefs sous le chevet de son lit. Il se leva avec présipisation, fit prendre les armes aux bourgeois, et Courut remercier Dieu, dans l'église de Notre-Dame, d'avoir en le temps de prévenir la trabison.

En faisant sa prière devant la Vierge, il s'aperçut que cette statue tenait les delfs de la ville dans ses mains et les lui présentait. Les cris de mirade se firent entendre de toutes parts, et personne n'oss douter que la .asinte Vierge ne fût venue, prendre ells même, sous le chevet du maire, les clefs de la ville, pour les remettre entre les mains de sa statue.

Des critiques diront peut-être que ce miraele aurait pu s'opérer d'une manière plus simple et aussi avantageuse aux habitans de Potitiers. Mais, les chanoires de Notre-Dame-la-Grande n'en auraient pas retiré le meme profit. C'ex à cette occasion qu'ils durent plusieurs priviléges, et surtout celui de garder les clés de la ville, d'excrere la justie pendant les trois jours des Rogations.

O Geogli

et de délivrer tous les ans un prisonnier (1).

(1) M. Dolsure, tome IV, page 126, de la Description des principaux lieux de France.

ORIFIAMME. — Supplément à l'article. On garde à la cathédrale de Brescia une rolique que les moines appellent l'oriflamme de Constantin. On ne la montre jumais entièrement. Le seristain qui raconta au voyageur Misson les vertus de cette relique, lai dit seulement que e'était une rerix bleue de matière inconnue, et que eette croix étạit la mêmerqui apparut autrefois à Constantin lorsqu'il allait combattre Maxence. On croit que c'est le Labarum (1).

PATRONAGES.—Il y aurait un gros volume à faire sur ce sujet. Nous avons indiqué déjà divers patronages, dans les différens articles des saints. On nous permettra d'en rassembler ici un petit nombre, dont quelques-uns seront peut-être répétés.

Saint Acaire ou Achard mitige les personnes acaritètes, Saint Adelme et saint Robert d'Arbrissel donnent la continence. Sainte Afre est patronnedes femmes qui tiennent comme elle une mauvaise maison. Elle fut martyrisée en Espagne avec trois de ses filles de joie et la servante de ces demoiselles.

Saint Agapet guérit les coliques venteuses. Saint Agile protége les piétons. Saint Agobart ou Aiguebaud garantit du nouement de l'aiguillette. Saint Aignan ou Tignan préserve de la teigne. Saint Andoche est le patron de ceux qui gardent les

<sup>(1)</sup> Misson , tome III , page 14.

canards. Sainte Anne, qui fait retrouver les choses perdues, est la patronne des palefreniers. Saint Antoine protége les pourceaux. Saint Atourni guérit les étourdissemens. Sainte Apolline etsaint Médard guérissent le mal de dents.

Sainte Aye, fêtée à Mons, est la patronne des plaideurs. Saint Blanchard est patron des blanchisseuses; saint Boniface donne l'embonpoint; sainte Barbe protége les arquebusiers et les chasseurs; ello veille aux magasins à poudre.

Saint Benezet est le patron des architectespontifes; saint Cloud guérit les boutons de la penu; saint Crépin et saint Crespinies sont les patrons des cordonniers; saint Clair et sainte Claire, sainte Flaminie de Cletmont, sainte Claire, sainte Flaminie de Cletmont, sainte Othilie, guérissent les maux des yeux; saint Claude est invoqué par ceux qui boitent; saint Claude est invoqué par ceux qui boitent; saint Classien est le patron des grefilers. Les maîtres d'école se recommandent à un autre saint qui porte le même nom.

Saint Cyr ear le patron des ciriers ; saint Étanche et saint Fiacre guérissent les hémorroides. Ce dernier est aussi le patron des jardiniers ; saint Eutrope est invoqué par les hydropiques ; saint Eloi est le patron de tous les étus qui emploient la forge et l'enclame; saint Fort ou Guinefort délivre des faiblesses ; sainte Gertrude chasse les souris et les rats ; saint Genou guérit de la goutte ; saint Jean délivre du mal cadue; Job ôte la galle ; saint Jean délivre du mal cadue; Job ôte la galle ; saint Jean délivre du mal cadue; Job ôte la galle ; saint Jean délivre du mal cadue; Job ôte la galle ; saint Jean délivre du mal cadue; Saint Lienard est le patron des prisouniers; saint Leger est imploré par ceux qui sont trop gras; saint Loup donne de bonnes jambes; saint Mathurin rend la raison à ceux qui l'out perdne.

La Madeleine est la patronne des cardeurs de laine; saint Mammard guérit les douleurs de mamelles; saint Michel est le patron des boulangers, parce qu'ils font des miches. Saint Main ou Méen guérit la galle des mains;

qu'or appelle poir cela le mal-saint-Main, comme on nomme l'épilepsie le mal-saint-Main, comme on nomme l'épilepsie le mal-saint-Jean; saint Ouen rend l'ouie aux sourds; sainte Rétrouille due les fièrres; saint Roch et saint Sébastien guérissent de la peste; saint Rabboni, qui rend les maris meilleurs, est le patron des femmes malheureuses et persécutées par un époux crédule et barbase.

Ceux qui ont la toux, invoquent la Toussaint; saint Vandelin garde les oies; saint. Waast et saint Victor sont les patrons des meuniers; saint Paterne ou Paternel, invoqué surtout à Vannes, donne des enfans aux femmes stériles, comme saint Guignolé et quelques autres.

Sainte Rolende, très-célèbre à Liège, delivre de la colique et de la pierre : sainte Lidwina est invoquée par les gens poüris. Les procureurs même ont un patron, quoiqu'on ait dit le contaire. C'est saint Eustache (i') qui est aussi le patron des aubergistes. Saint Benoît est le patron

<sup>(1)</sup> El a Rome dans les processions générales du clergé romain, les procureurs marchent sous la bamière de St Eustache.

des notaires; saint Yves le patron des avocats; saint Thomas le patron des secrétaires et copistes; saint Luc le patron des peintres ; saint Léonard le patron des graveurs ; saint Georges le patron des serruriers ; saint Laurent le patron des postillons; sainte Luce, qui traite aussi les maladies des yeux, la patronne des cochers ; saint Vincent le patron des vignerons et des charretiers; saint Anastase le patron des messagers ; saint Barthélemi le patron des tanneurs ; saint Sylvestre le patron des cabaretiers ; saint Sébastion le patron des merciers; saint Cosme et saint Damien les patrons des médecins ; saint Pantaléon le patron des fourreurs; saint Bonhomme le patron des savetiers; saint Joseph le patron des charpentiers ; saint Grégoire le patron des maçons ; saint Nicolas le patron des enfans et des amoureux, etc., etc., etc. Voyez l'introduction.

PIERRE DE DRAGON — Il y a, dans une maison de Lucerne, une pierre de dragon, qui set une des plus grandes rarctés qu'on puisse voir. Un paysan la trouva, en fauchant un pré. Ayant va un dragen horrible qui passa dans l'air à côté de lui, il tomba en défaillance, et vit en se rélevant, dans du sang eaille que ce dragen avait répandu, une pierre qu'il ramassa. Elle demeura dans sa maison durant trois générations, et dépuis elle passa à un bourgeois de Lucerne. Elle est plus dure que le marbre, et autun fer n'y peut faire la moindre brêche; elle est ronde, 'à peu

près comme un globe partagé en trois zones. Les deux bouts sontèpuns, le milieu est blanc, tirant sur le jaune; elle pèse neuf onces; on lui attribue des propriétés admirables pour guérir diverses maladies, comme la peste, les pertes de sang, et autres (1).

RESTITUTE. — Son corps était à Son, an cryaime de Naples. Dans une irruption des Sarvains, sous le pape Léon IV, on le transports à Romais, sous le pape Léon IV, on le transports à Romais le voyage ne devait pas es faire sans miracles. Le fils de l'aubergiste, chez qui le porteur des crilques loges à Florence, étant mort pendant la muit, on lui fit toucher le corps de sainte Restitute, et avissibit il ressuscibit il resuscibit il re

En traversant une petite campagne du Soisonnais, on dépos un moment le cercueil de la sainte, dans un endroit où parut incontinent une fontaine mireculeuse; on apporta en même temps un cafant mort-né qui recouvra tout d'un coup la vie; et comme on allait lever la chàsse pour aller plus loin, l'enfanterie d'une voix intelligible : arrêtez ici. Le saint corps devint aussitôt tellement pesant, qu'il fallut lui bàtir une église dans ce licu même, qui s'est appelé Arcy à cause du cer de l'enfant.

Nous ne dirions pas si le corps de sainte Restitute y est toujours ; mais sa fontaine remet dans leur bon sens ceux qui ont l'esprit aliené (2).

<sup>(1)</sup> Bruzen de la Martinière, au mot Lucerne.

<sup>(2)</sup> Le père Giry, tome I, page 1445.

SOLANGE, — vierge martyre, patronne du Berry. Son histoire est une copie assez gauche de la légende de sânte Geneviève. Elle fait également le beau temps et la pluie.

Un jour, deux hommes qui mensient une vie déréglée osèrent se présenter pour porter sa châsse. Il leur fut impossible de remuer la sainte.

En 1631, un des porteurs de la châsse s'étant mis à jurer, le brancard s'appesantit sur son épaule, si bien qu'il se sentit près d'être écrasé. Il se hâta de demander pardon à Dieu et à la sainte; et peu à peu il reprit la faeulté de continuer sa marche.

Le père Giry conte qu'en 1635, un calviniste se raillant des prières qu'on faisait en portant les sacrés ossemens de Solange pour avoir de la pluie, la sainte ferma incontinent la bouche de l'impie en faisant pleavoir.

URSULE: — Supplément à l'article. — Sainte Avoye, l'une des compagnes de sainte Ursule, avait des corpa à Paris et alleurs. Elle apparut autrefois à quelques bonnes gens de Pleumelee au diocèse de Vannes, et s'arrêt au bord de la mer sur une pierre qui a fait depuis des miraeles. On vénère aussi dans le voisinage une fontaine sanctifiée par sainte Avoye. Lorsqu'un enfant ne peut pas marcher, on le pose sur cette pierre, qui est creuse par le milieu; on le plonge ensuite dans la fontaine: on assure que cette cérémoqie l'affermit sur ses jambes.

On révérait aussi sainte Avoye à Meulan, où elle était pareillement invoquée pour les enfans privés de la faculté de marcher, et pour la conversion des pécheurs endurcis (1).

(1) Le père Giry , tome I , page 1346.

FIR DU SUPPLÉMENT

## TRAITÉ DES RELIQUES,

PAR JEAN CALVIN.



## TRAITÉ

## DES RELIQUES.

SAINT AUGUSTIN, au livre qu'il a intitulé Du labeur des moines, se complaignant d'aucuns porteurs de rogatons, qui déjà de son temps exerçaient foire vilaine et déshonnête, portant çà et là des reliques de martyrs, ajoute, voire si ce sont reliques de martyrs.... par lequel mot il signifie que dès lors il se commettait de l'abus et tromperie, en faisant accroire au simple peuple que des os recueillis çà et là étaient os de saints. Puisque l'origine de cet abus est si ancienne, il ne faut douter qu'il n'ait bien été multiplié, cependant, par si long temps. Même vu que le monde s'est merveilleusement corrompu depuis ce temps-là, et qu'il est décliné toujours en empirant, jusqu'à ce qu'il est venu en l'extrémité, où nous le voyons.

Or le premier vice, et comme racine du mal, a été, qu'au lieu de chercher Jésus-Christ en sa parole, en ses sacremens et en ses grâces spirituelles, le monde, selon sa coutume, s'est amusé à ses robes, chemisse et d'appeaux: et en ce faisant, à laissé le principal, pour suivre l'accessoire. Semblablement at-il fait des apôtres, mar-

tyrs et autres saints. Car au lieu de méditer leur vie, pour suivre leur exemple, il a mis toute son étude à contempler et tenir comme en trésor leurs os, chemises, ceintures, bonnets et semblables fairas.

Je sais bien que cela a quelque espèce et couleur de bonne dévotion et zèle, quand on allègue qu'on garde les reliques de Jésus-Christ pour l'honneur qu'on lui porte, et pour en avoir meilleure mémoire, et pareillement des saints. Mais il fallait considérer ce que dit saint Paul : Que tout service de Dicu inventé en la tête de l'homme, quelque apparence de sagesse qu'il ait, n'est que vanité et folie, s'il n'a meilleur fondement et plus certain que notre semblant. Outre plus, il fallait contrepeser le profit qui en peut venir avec le danger : et en ce faisant , il se fût tronvé que c'était une chose bien peu ntile, ou du tout superflue et frivole, que d'avoir ainsi des reliquaires; au contraire qu'il est bien difficile , ou du tout impossible que de là on ne déeline petit à petit à idolatrie. Car on ne se peut tenir de les regarder ct manier sans les honorer; ct en les honorant, il,n'y a nulle mesure qu'incontinent on ne leur attribue l'honneur qui était dû à Jésns-Christ. Ainsi, ponr dire en bref ce qui en est, la convoitise d'avoir des reliques n'est quasi jamais sans superstition; et qui pis est, elle est mère d'idolàtrie, laquelle est ordinairement conjointe avec.

Chaeun confesse que ce qui a ému Notre-Seigneur à cacher le corps de Moïse, a été de peur que le peuple d'Israël en abusat en l'adorant (1). Or, il convient étendre ce qui a été fait en un saint à tous les autres, vu que c'est une même raison. Mais encore que nous laissions là les saints, avisons ce que dit saint Paul de Jésus-Christ même. Car il proteste de ne le connaître plus selon la chair, après sa résurrection, admonestant par ces mots que tout ce qui est charnel en Jésus-Christ se doit oublier et mettre en arrière, afin d'employer et mettre toute notre affection à le chercher, et posséder selon l'esprit. Maintenant donc, de prétendre que c'est une belle chose d'avoir quelque mémorial tant de lui que des saints, pour nous inciter à dévotion : qu'est - ce sinon une fausse couverture, pour farder notre folle cupidité qui n'est fondée en nulle raison? Et même quand il semblerait avis que cette raison fût suffisante, puis qu'elle répugne apertement à ce que le saint Esprit a prononcé par la bouche de saint Paul, que voulons-nous plus? Combien qu'il n'est là métier de faire longue dispute sur ce point : à savoir s'il est bon ou mauvais d'avoir des reliques, pour les garder seulement comme choses précieuses, sans les adorer. Car ainsi que nous avons dit, l'expérience montre que l'un n'est presque jamais sans l'autre.

Il est bien vrai que saint Ambroise (2), par-

<sup>(1)</sup> Genèse, chap. 34, p. 5.

<sup>(</sup>a En l'oraison de la stort de Théodosins.

lant d'Hélène, mère de Constantin empereur, laquelle avec grande peine et gros dépens, chercha la croix de Notre-Seigneur, dit qu'elle n'adora sinon le Seigneur qui y avait été pendu, et non pas le bois. Mais c'est une chose bien rare, d'avoir le cœur adonné à quelques reliques que ce soit, qu'on ne se contamine et pollue , quant et quant , de quelque superstition.

Jc confesse qu'on ne vient pas du premier coup à idolàtrie manifeste, mais petit à petit on vient d'un abus à l'autre, jusqu'à ce qu'on trébuche en l'extrémité. Tant y a que le peuple qui se dit chrétien est venu jusque-là, qu'il a pleinement idolâtré en cet endroit, autant que firent jamais païens. Car on s'est prosterné et agenouillé devant les reliques, tout ainsi que devant Dieu : on leur a allumé torches et chandelles, en signe d'hommage; on y a mis sa siance; on a là eu son recours, comme si la vertu et la grâce de Dieu y cůt été enclose. Si l'idolàtrie n'est sinon transférer l'honneur de Dieu ailleurs, nierons-nous que cela ne soit idolâtrie?

Et ne faut excuser que ça été un zèle désordonné de quelques rudes et idiots, ou de simples femmes. Car ça été un désordre général , approuvé de ceux qui avaient le gouvernement et couduite de l'église : et même on a colloqué les os des morts, et toutes autres reliques sur le grand' autel, au lien le plus haut et le plus éminent, pour les faire adorer plus authentiquement. Voilà done comme la folle curiosité qu'on a euc du commencement

à faire trésor de reliques, est venu en cette abomination toute ouverte, que non-seulement on s'est détourné du tout de Dieu, pour s'amuser à choses corruptibles et vaines (1), mais que par sacrilége exérable, on a adoré les créatures mortes et insensibles, au lieu du seul Dieu sivant.

Or comme un mal n'est jamais seul, qu'il n'en attire un autre : ce malheur est survenu depuis qu'on a requ pour reliques, tant de Jésug-Christ que de ses saints, je ne sais quelles ordares, où il n'y a raison ni propos: et que le monde a été si aveuglé, que quelque titre qu'on imposat à chaque fatras qu'on lui présentait, il la requ sans, ingement ni inquisition aucune. Ainsi quelque os d'ane ou de chien, que le premier moqueur ait vouls mettre en avant pour os de martyr, on n'a point fait difficulté de le recevoir bien dévotement. Autant en a-t-il été de tout le reste, comme il sera traité ci-après.

De ma part, je ne doute pas que ce n'ait été une juste punition de Dieu. Car puisque le monde était enragé après les reliques, pour en abuser en supersition perverse, c'était bien raison que Dieu permit qu'après un mengonge un autre gurvint. Cest ainsi qu'il a accoutumé de se venger du déshonneur qui est fait à son nom, quand on transporte sa gloire ailleurs. Pourtant, par ce qu'il y a tant de fausses reliques et controuvées, tout

<sup>(1)</sup> Pauli ad Rom; , cap, 25.

cela n'est venn d'autre cause, sinon que Dieu a permis que le monde fût doublement trompé et déchu, puisqu'il aimait tromperie et mensonge.

C'était l'office des chrétiens de laisser les corps des saints en leur sépulere, pour obéir à cette sentence universelle, que tout homme est poudre et retournera en poudre (1); non pas de les élever en pompe et somptuosité pour faire une résurrection devant le temps. Cela n'a pas été entendu; mais au contraire, contre l'ordonnance de Dieu, on a déterré les corps des fidèles, pour les magnifier en gloire, au lieu qu'ils devaient être en leur couche et lieu de repos, en attendant le dernier jour. On a appété de le savoir, et on a là mis sa fianco; on les a adorés, on leur a fait tous signes de révérence. Et qu'en est-il advenu? Le diable, voyant telle stupidité, ne s'est point tenu content d'avoir déchu le monde en une sorte, mais a mis en avant cette autre déception, de donner titres de reliques des saints à ce qui était du tout profane. Et Dieu par sa vengeauce a ôté sens et esprit aux crédules : tellement que sans enquerir plus outre, ils ont accepté tout ce qu'on leur présentait, sans distinguer entre le blanc ou le noir.

Or, pour le présent, mon intention n'est pas de traiter quelle abomination c'est d'abuser des reliques, tant de Notre-Scigneur que des saints, en telle sorte qu'ou a fait jusqu'à cette heure, et

<sup>(1)</sup> Genese, chap. 3, 14.

comme on fait en la plupart de la chrétienté. Car il faudrait un livre propro pour déduire cette matière; mais pour ce que e est une chose notoiré que la plupart des reliques qu'on montre partout sont fausses, et ont été mises en avant par moqueries, qui ont impademment abuté le pauve monde, je ne suis avisé d'an dire quelque chose, afin de donner ocçasion à un chaeun d'y penser et prendre garde.

Car quelquefois nous approuvons une chose à l'étonrdie, d'autant que notre esprit est préoccupé : tellement que nous ne prenons le loisir d'examiner ce qui en est, pour asseoir bon et droit jugement, et ainsi nous faillons par faute d'avis. Mais quand on nous avertit', nous commençons à y penser, et sommes tons ébahis comment nous avons été si faeiles et légers à croire ce qui n'était nullement probable. Ainsi en est-il advenu en eet endroit. Car, par faute d'avertissement, chacun étant préoccupé de ce qu'il oit dire : voilà le corps d'un tel saint, voilà ses souliers ; voilà ses chausses , se laisse persuader que ainsi est. Mais quand j'aurai remontré évidemment la fraude qui s'y commet. quiconque aura nn peu de prudence et raison . ouvrira lors les yeux, et se mettra à considérer ce qui jamais ne lui était venu en pensée. Combien que je ne puis pas faire en ce livret ce que je voudrais bien : car il serait besoin d'avoir registres de toutes parts, pour savoir quelles reliques on dit qu'il y a en chacun lieu, afin d'en faire comparaison. Et alors on connaîtrait que chaque apôtre

aurait plus de quatre corps (1), et chaque saint pour le moins deux ou trois; auuatt en serinit de tout le reste. Bref, quand on aurait tout amassé en un monceau, il n'y aurait celui qui ne fut étonné, voyant la moquerie tant sotte et lourde, laquelle néamoins a pu aveugler toute la terre.

Je pensais que, puisqu'il n' y a is petite (glise cathédrale qui n'ait connue mue fourmilière d'ossemens, et autres tels menus fatras, que seraleçe si en assemblait toute la multitude de deux ou rois mille évèchés, de singt ou trente mille abbayes, de plus de quarrate mille couvens, de tutt d'eglises paroissisles et de chapelles?

Mais encore le principal scrait de les visiter est non pas nonmer sculement. Car on ne les companionim point toutes à nommer. En cette villet (Genèxe), on avait, ce dissiti-on, le tempapasse, un bris de saini Antoine. Quand il était enchâssé, on le baisait et adorait : quand on le mit en avant, on trouva que c'était le membre d'un cerf.

Il y avait, au grand autel, de la cervelle de saint Pierre. Pendant qu'elle était en chàsee, on néfaisait nul doute; car c'eût été un blasphème de ne s'en fier au billet. Mais quand on éplucha le nid, et qu'on y regarda de plus près, on y trouva que c'était une pierre pome.

Je pourrais réciter beaucoup de semblables exemples; mais ceux-ci suffiront, pour donner à entendre combien on découvrirait d'ordure, si on

<sup>(1)</sup> Ils en ont bien davantage, Voyez leurs articles.

faisait une fois une bonne visitation universelle de toutes les reliques d'Europe: voire avec prudence; pour savoir discerner.

· Car plusieurs en regardant un reliquaire ferment les yeux par superstition , afin , en voyant, de ne voir goutte: c'est-à-dire , qu'ils n'osent pas jeter l'œil à bon escient, pour considérer ce que c'est. Ainsi que plusieurs, qui se vantent d'avoir vu le corps de saint Claude tout entier (1), on d'un autre saint, n'ont jamais eu cette hardiesse de lever la vue pour regarder ce que e était. Mais celui qui aurait la liberté de voir le secret, et l'audace' d'en user, en saurait bien à dire autrement. Autant en est-il de la tête de la Madelaine, qu'on montre près de Marseille, avec le morceau de pâte ou de cire attachée sur l'œil. On en fait un trésor, comme si c'était un Dieu descendu du ciel : mais si on en faisait l'examen (2), on trouverait clairement la fourbe.

Ce senit done une chose à désirer que d'avoircretitude de l'ontes les firiboles qu'on tient et et la pour reliques ou bien, au moins, d'en avoirnu registre et dénombrement, pour montrer combien il y, en a de fiusses. Mas puisqu'il n'est possible de ce faire, je soubniterais d'avoir seulement l'inventiré e d'in cut donz villes : comme de Paris, Toulouse, Reims, Poitiers. Quand je

<sup>(1)</sup> Il fut brûle par les ligueurs. Mais on publis ensuite qu'on l'arait rétrouvé, et on fit vénérer quelques ossemens. Il était à Genève et ailleurs?

<sup>(2)</sup> Quelques uns prétendent que ce n'était qu'une têle de carton.

n'aurais que cela, si verrait-on encore de merveilleuses garennes : ou pour le moins, ce serait une boutique bien confuse. Et est un souhait que j'ai accoutumé de faire souvent, que de pouvoir recouvrer un tel répertoire. Toutefois pour ce que cela me serait aussi trop difficile, j'ai pensé à la fin qu'il valait mieux donner ce petit avertissement qui s'ensuit, afin de réveiller ceux qui dorment, et les faire penser ee que peut être du total, quand en une bien petite portion, il se trouve tant à redire. J'entends, quand on aura trouvé tant de mensonge en ce que je nommerai des reliquaires, qui n'est pas à peu près la millième partie de tout ee qui s'en montre : que pourrat-on estimer du reste? Davantage, s'il appert manifestement que celles qu'on a tenues pour les plus certaines ayent été frauduleusement controuvées, que pourra-t-on penser des plus douteuses?

Et plat à Dieu que les princes chrétiens penassent un peu à cela. Car leur office serait de ne permettre point leurs pauvres sujets être ainsi séduits, non-seulement par fausse doctrine, mais visiblement, en leur faisant accroire que vessies de belier sont lanterne, comme dit le proverbe. Car ils auront à rendre compte à Dieu de leur dissimulation, s'ils se taisent en le voyant : et leur sera une faute bien chérement vendue, que d'avoir permis qu'on se moquat de Dieu', où ils pouvoient donner remede.

Quoi qu'il en soit, j'espère que ce petit traité servira à tous, donnant occasion à un chacun de penser en son endroit, à ce que le titre porte. C'est que si on avait un rôle de toutes les reliques qui se trouvent au monde, on verrait clairement, combién on aurait été aveuglé par ci-devant et quelles ténèbres et stupidité il y aurait eu par toute la terre.

## De Jesus-Christ.

Commençons donc par Jésus - Christ, duquel, pour ce qu'on ne pouvait dire qu'on cût le corps naturel (car du corps miraculeux, ils ont bien trouvé la façon de le forger, voire en tel nombre, et toutes et quantes fois que bon leur semblerait), on a amassé au lieu mille autres fatras pour suppléer ce défaut. Combien encore qu'on n'a point laissé échapper le corps de Jésus-Christ, sans en retenir quelque lopin. Car outre les dents et les cheveux , l'abbaye de Charroux , au diocèse de Poitiers, se vante d'avoir le prépuce : c'est-à-dire, la peau qui lui fut coupée à la circoncision. Je vous prie, d'où est ce que leur est venue cette peau? L'évangéliste saint Luc récite bien, que Notre-Seigneur Jésus a été circoncis (1): mais que la peau ait été serrée, pour la réserver en relique, il n'en fait point de mention ; toutes les histoires anciennes n'en disent mot. Et par l'espace de cinq cents ans, il n'en a jamais été parlé en l'église chrétienne. Où est-ce done qu'elle était cachée, pour la retrouver si soudainement? Davantage, comment eût-elle volé

<sup>(1)</sup> Luc, chap. 2, 22.

jusqu'à Charroux? Mais pont le prouver ils disent qu'il en est tombé quelques gouttes de sans. Cela est leur dire, qui aurait métier de probation. Par quoi on voitbien que cen'est qu'une moquerie.

Toutefois, encore, que nous leur concédions que la peau qui fut coupée à Jésus-Christ, ait été gardée, et qu'elle puisse être ou là, ou ailleurs, que dirons-nous du prépuce qui se montre à Rome, à Saint-Jean-de-Latran? Il lest certain, que jamais il n'y en a eu qu'un. Il ne peut donc être à Rome et à Charroux tout ensemble. Ainsi voilà une fausseté toute manifeste (1).

Il y a puis après le sang, duquel il y a eu grands combats. Car plusieurs ont voulu dire qu'il ne se trouvait point de sang de Jésus-Christ, sinon miraculeux. Néanmoins il s'en montre de naturel en plus de cent lieux. En un lieu quelques gouttes, comme à la Rochelle en Poitou, que recueillit Nicodème en son gant, comme ils disent. En d'autres lieux, des fioles ploines, comme à Mantoue, et ailleurs, En d'autres à pleins gobelets, comme à Rome, à Saint-Eustache. Même on ne s'est pas contenté d'avoir du sang simple, mais il a fallu en avoir mêlé avec l'eau, comme il saillait de son côté quand il futpercé en la croix. Cette marchandise se trouve en l'église de Saint-Jean-de-Latran à Rome. Je laisse le jugement à chacun quelle certitude on en

<sup>(1)</sup> Il y avait cinq ou six autres prépuces. Voyez l'article Jesus-Christ et le supplément.

peut avoir, et même si ce n'est pas mensongeévident, de dire que le sang de Jesus-Christ ait été trouvé sept ou huit ceuts ans après sa mort, pour en répandre par tout le monde : vu qu'en l'église ancienne jamais il n'en a été fait meution.

Il y a puis après ce qui attouche au corps de Notre-Seigneur, ou bien tout ce qu'ils ont pu ramasser pour faire reliques en sa mémoire, aulieu de son corps. Premièrement la crèche, en la quelle il fut posé à sa nativité, se montre à Rome en l'église de Notre-Dame-la-Majeure. Là même, en l'église Saint-Paul, le drapeau dont'il fut enveloppé; combien qu'il y en a quelque lambeau à Saint-Salvador en Espagne. Son bereeau est aussibien à Rome, avec la chemise que lui fit la vierge Marie sa mère. Item, en l'église Saint-Jacques à Rome', on montre l'antel sur lequel il fut pose au temple à sa présentation, comme s'il y eût eu lors plusicurs autels, ainsi qu'on en fait à la papauté tant qu'on veut. Ainsi en cela ils mentent sans couleur.

Voilà ce qu'ils out cu pour le temps de l'enfance de Jésus-Christ. Il n'est jà métier de disputer houcoup oi c'est qu'ils oût trouvé tout ce bagge, si long-temps depuis la mort de Jésus-Christ. Căr il n'y a mil de si petit ingenent qui ne voie la folic. Par toute l'histoire évangélique ; il n'y a payun seul mot de ces choses: Du temps des apotres jamais on n'en ouit parler. Environ cinquinteans après la mort de Jésus-Christ, Jérusalem fut écrit depuis, faisant mention des choces qui étaient de leur temps , même de la croix et des clous; qu'Hélène trouva. De tout ce mêmt fatnas lis n'en disent mot. Qui plus est, du temps de saint Grégoire, il n'est point question qu'il y cât rien de tout cela à Home, comme on peut voir par ses écrits; après la mort duquel, Rome a été plusieurs fois prisse, pille; et quasi du out 'uninée.

Quand tout ecla sera considéré, que saurait-on née antre chose, sinon que tout ecla a été controuvé peur abuser le simple peuple? Et de fait, les calfards, tant prêtres que moines, confessabien qu'ainsi est, en les appelant pias !fraudes; c'est-à-dire, des tromperies honnètes, pour émouvoir le peuple à dévotion.

Il y a puis après les reliques qui appartiennem au tempa qui est depuis l'enfance de Jésus-Christ jusqu'àse mort; entre lesquelles est la colonne où il était appuyé en dispatant au temple, ayec onse autres semblables du temple de Salomon. Je demande, qui leur a révélé que Jésus-Christ fut appuyé sur une colonne. Car l'évangéliste n'enparle point, en racontant l'histoire de cette dispute (4). Et n'est pas vraisemblable, qu'on lui donnât lieu comme à un prêcheur, vu qu'il, n'était pas en estime, ni en autorité, ainsi qu'il appert. Outre plus, je demande, eucore qu'il fût appayé sur une colonne, comment est-ce qu'ils avaient que ce fût celle là. Tiererement d'où est-te

<sup>(1)</sup> Voyez Luc, chapt 2,

qu'ils ont en ces douze colonnes, qu'ils disent être du temple de Salomon?

Il y a puis après les éruches, où était l'eau que Jésus changea en vin, aux nôces de Cana en Galilée, lesquelles ils appellent hydries.

Je vohdrais bien savoir qui en a été le gardien par si long-tenpa; pour les distribuct. Cari I nous faut toujours noter cela , qu'elles ont été trouvées seulement huit cents ans, ou mille, après que le mirele a été fait. Le ne sais point tous les fieux où on les montre. Je sais bien qu'il y en a à Pise, à Ravenne, à Cluni, à Anviers, à Saint-Salvador, en Espagne. Mais sams en faire plus long propos, il est facile, par la vue seule; de les convainere de mensonge. Car les unés ne tiement point plus de cinq quartes de vin, tout au plus haut, les autres accore moins, et les autres tiement envi-ron un muid. Qu'on accorde ces flittes, si on peut, et lors je leur laisserai leurs hydries, sans leur en faire controvéese.

Mais ils n'ont pas été contens sculement du vaisseau, s'ils n'en avaient quant et quant le freuaque. Car à Orléans la se disent avoir du vin, lequel lis nomment de l'architriclin ; ear pour eq que l'évangéliste sáint Jean; récitant le mirale, parle de l'architriclin, qui est à dire mattre d'hotel, il leurs semblé que c'était le nom propre de l'époux : et entrétiement le peuple en estre hêtise. Une fois l'an, ils font lécher le bout d'une, petite cuillère à ceux qui leur veulent apporter eur ofirande, leur disant qu'ils leur donnent à

boire du vin que Notre-Seigneur sit au banquet. Et jamais la quantité ne s'en diminue, moyenuant qu'on remplisse bien le gobelet.

Je ne sais de quelle grandeur sont ses souliers, qu'on dit étre à Rome, au lieu nommé Saneta sanctarum, et s'il les a portés en son enfance, ou étant déjà homme. Et quand tout est dit, autant vaut l'un que l'autre. Car ce que j'ai déjà dit, montje suffissamment quelle impudence c'est de produire maintenant les souliers de l'ésus-Christ, que les apôtres mêmes n'ont point eu de leur tenps.

Venous à ce qui appartient à la cene dernire que Jésus-Christ fit avec ses apoltres. La fable lest à Rome à Saint-Jean-de-Latran. Il y en a du pain à Saint-Salvador en Espagne: Le couteau, dont fut coupé l'agnean passed, est à Trier (1). Notez que Jésus-Christ était en un lieu empruncé, quand il fût la cène. En partant de là ; il laissa la table, laquelle n'a jamais été retirée par les apòtres. Jérusalem quelque temps après fut détruite, comme nous avons dit. Quelle apparence y a-t-il d'avoir trouvé cette table sept ou huit cents ans après ?

Davantage, la forme des tables était lors toute autre qu'elle n'est maintenant; car on était couché au repas, et non pas assisi: ce qui est dit expressément en l'Évangile. Le mensonge donc est trop patent. Et que faut-il de plus?

<sup>(1)</sup> Trier est le nom allemand de Trèves.

La coupe où il donna le sacrement de son sang a boire à ses apotres, se montre à Notre-Dame de l'lle près de Lyon, et en Albigeois, en certain couvent d'Augustins. Auquel croira-t-on? Charles Sigonius, renommé historien de notre temps, au IXme livre du royaume d'Italie , dit que l'an 1101 Baudouin , frère de Godefroy de Bouillon , denxième roi de Jérusalem .. assisté des Génois, se rendit maitre de Césarée, ville de Syrie, et qu'entre le butin qu'eurent alors les Génois se trouva un vase ou coupe d'émeraude, duque on tient, dit-il, que Jésus-Christ se servit en son dernier souper. « Aussi (ce sont ses mots) est » encore cette coupe aujourd'hui dévotement » comme telle gardée en la ville de Gênes. »

A ce compte, Notre-Seigneur aurait, fait un banquet magnifique. Car de boire dans un si précieux hanap, et n'avoir le reste à proportion, cut été aussi convenable, comme ee que l'on voit en quelques tableaux en la papauté, à savoir la vierge Marie peinte en femme ayant les eheveux éparpillés sur les épaules, vêtue d'une robe de drap d'or et montée sur un âne, que Joseph mène par le licou. Que l'on considère bien tout le texte des évangélistes.

Encore est-ce pis du plat où fut mis l'agneau pascal : car il est à Rome, à Gênes, et à Arles. Il faut dire que la coutume de ce temps-là, était diverse de la nôtre. Car au lieu qu'on change maintenant de mets, pour un seul mets on changeait de plat. Voire, si on veut ajouter foi à ces

saintes reliques, voudrait-on une fausseté plus patente?

Autant en eat-il du linceuil, daquel Jésus-Christ torcha les piels de ses apôtres, après les avoir lavés. Il y en a un à Rome à Saint-Ican-de-Latran; un autre à Aix en Allemagne, un à Saint-Coraeille de Compiègne, avec le signe du pied de Judas. Il faut bien que l'un ou l'autre soit faux. Qu'en jugerons-nous done? l'aisres les debattre l'un contre l'autre, jusques à ce que l'une des parties ait vérifiés on éas. Cejendant, estimons que ce n'est que tromperie de vouloir faire actroire, que le drap que Jésus-Christ laissa au logis où il fit la cène, ci n'eus-Christ laissa après la destruction de Jérusalem, soit volé ou en Italie ou en Allemagne.

Javais oublié le pain, dont miraculeusement furent repus les cinq mille hommes au désert, duquel on montre une pièce à Rome en l'église Notre-Dame-la-Neuve, et quelque petit à Saint-Salvador en Espagne. Il est dit en l'écriture qu'il y cut quelque portion de manne réservée, pour souvenance que Dieu avait nourri miraculeusement le peuple d'Israèl au désert. Mais les reliefs qui denucurèrent des einq pains, l'évanglèn ed dir point qu'il en fut rien réservé à telle fin, et n'y a nulle histoire ancienne qui en parle, ni aucun docteur de l'églisc. Il est doue facile de juger qu'on a pétri depuir ce qu'on montre maintenant.

Autant en faut-il juger du rameau , qui est à Saint - Salvador en Espague, Car ils disent que e'est cclui que tensit Jésus-Christ quand il entre en Jérusalem, le jour de Pàques fleuries. Or, l'Evangille ne dit pas qui'ile en tint, 'c'est donc une chose controuvée. Finalement, il faut mettre en ce rang une autre relique, qui se montre là même: c'est de la terre ou Jésus-Christ avait les pieds sasis, quand il ressuscita Lozare. Je vous prie, qui est-ce qui avait s'iben marqué la place, qu'après la destruction de Jérusalem, que tout c'ait c'hangé au paya de Judée, on ait pu adresser au liet où Jésus-Christ avait une fois marché?

Il est temps de venir aux principales reliques de Notre-Scigneur. Ce sont celles qui'appartiennent à sa mort et passion. Et premièrement nous faut dire de sa eroix en laquelle il fut pendu. Je sais qu'on tient pour certain, qu'elle fat trouvée par Hélène, mère de Constantin, empereur romain. Je sais aussi ce qu'ont écrit aucuns docteurs anciens, touchant l'approbation pour certifier que la croix qu'elle trouva, était sans doute celle même en laquelle Jésus-Christ avait été pendu. De tout cela je m'en rapporte à ce qui en est. Tant y a que ce fut une folle curiosité à elle ou une sotte dévotion et inconsidérée. Mais encore prenons le cas que c'eût été une œuvre louable à elle de mettre peine à trouver la vraie croix', et que Notre-Seigneur déclara done par miracle, que c'était celle qu'elle trouva; seulement considérons ce qui en est de notre temps.

On tient que cette croix, que trouva Hélène, est encore en Jérusalem, et de cela nul n'en doute. Combien que l'histoire ecclesisatique y contredifi notamment. Car il est la récité qu'Hélène en prit une partie pour envoyer à l'empereur son fils , lequel la mit à Constantinople, sur une colomie de porphyre, au milieu du marché : de l'autre partie , il est dit qu'elle l'enferma en un étui d'argent, et la bailla en garde à l'évejue de Jérusalem. Ainsi , ou nous arguerons l'histoire de mensonge; ou ce, qu'on tient aujourd'hui de avraie croix est une opinion vaine et frivole.

Or, avisons d'autre part combien il y en a depièces par sout le monde ? Si jen voulis réciter,
seulement ce que j'en pourrais dire, il y aurait
un rôle pour remplir un livre entier. Il n'y a si
petite ville où il n'y en ait, non-sculement en
église cathédrale, mais en quelques paroisses.
Pareillement il n'y a si méchante abbaye, où l'on
n'en montre. Et en quelques lieux it y en a de
bien gros éclats; comme à la Sainte-Chapelle de
Paris, et à Poisters, et à Rome, où il y en a
un crucifix assez grand, qui en est fait, comme
l'on dit. Bref, si on voulait ramasser tout ce qui
s'en est trouvé, il y en aurait la charge d'un
bon grand bateau. 3

L'évangile testifie que la croix pouvrit être portée d'un homme. Quelle audace donc a ce été, de remplir la terre de pièces de beis en telle quantité, que trois cents hommes ne les sauroinen potter? Et de fait, ils ont forgé cette excues, que quelque chose qu'on en coupe, jamais elle n'en déroit.

Mais c'est une bourde si sotte et lourde, que même les superstitieux la connaissent. Je laisse donc à penser quelle certitude on peut avoir, de toutes les vraies croix qu'on adore eà et là. Je laisse à dire d'où c'est que sont venues certaines pièces, et par quel moyen les uns disent que ce qu'ils en ont leur a été porté par les anges, les autres qu'il leur est tombé du eiel. Ceux de Poitiers racontent que ce qu'ils en ont fut apporté par une demoiselle d'Hélène , laquelle l'avait dérobé, et comme elle s'enfuyait, se trouva égarée auprès du Poitou. Ils ajoutent à la fable qu'elle était boiteuse. Voilà les beaux fondemens qu'ils ont pour persuader le pauvre peuple à idolâtrer. Car ils n'ont pas été contens de séduire et abuser les simples, en montrant du bois commun au lieu du bois de la eroix, mais ils ont résolu qu'il le fallait adorer ; qui est une doctrine diabolique : et saint Ambroise nommément la réprouve, comme superstition de païens.

Après la croix, s'ensuit le titre que fit mettre Pilate, où il avait écrit; Jéuss de Nazareth, Roi der Jufs. Mais il faudrait savoir et le lieue et le teunps, et comment é est qu'on l'a trouvé. Quelqu'un me d'iri que Socrate, historien de l'église, en fait mémoire. Je le confesse; mais il ne dit point ce qu'il en devenu. Ainsi ce témoignage n'est pas de grande valeur. Davantage, ce fut une écriture faite à la hâte, et sur-le-champ, après que Jéuss-Chrisf fut crucifié. Pourtant, de mointre un tableau curieusement fait, comme pour tenir en

montre, il u's a unl propos, Ainsi, quand il n'y en aurait qu'un seal, on le pourrait tenir pour une fausseté et fiction. Mais quand la ville de Toulous se vante de l'avoir, et que ceux de Rome y contredisent, le montrant en l'eglise de Sainte-Croix, ils se démentent l'un l'autre. Qu'ils se combattent donc tant qu'ils voudront; en la fin toutes les deux parties seront convaincues de mensonge, quand on voudra examiner ce qui en est.

Encore y a-t-il plus grand combat des clous. Je réciterai ceux qui sont venus à ma notice. Sur cela, il n'y aura si petit enfant qui ne juge que le diable s'est par trop moqué du monde, en lui ôtant sens et raison, pour ne pouvoir rien discerner en cet endroit. Si les anciens écrivains disent vrai, et nommément Théodorite, historien de l'église ancienne (i), Hélène en fit enclaver un au heaume de son fils; des deux autres, elle les mit au mors de son cheval. Combien que saint Ambroise ne dit pas du tout ainsi : car il dit que l'un fut mis à la couronne de Constantin : de l'autre, le mors de son cheval en fut fait; le troisième, qu'Hélène le garda. Nous voyons qu'il y a déia plus de douze cents ans que cela était en différent : ce que les clous étaient devenus. quelle certitude en peut-on done avoir à préscnt?

Or, à Milan, ils se vantent d'avoir celui qui fut

<sup>(1)</sup> Histor. tripart. lib.

posé au mors du cheval de Constantin. A quoi la ville de Carpentras s'oppose, dissant que c'est elle qui l'a. Or, saint Ambroise ne dit pas que le clou, fut attaché au mors, mais que le mors en fut fait; laquelle chose ne se peut nullement accorder avec ce que disent tant ceux de Milan que ceux de Carpentras. Après, il y en a un à Rome à Saint-Helène; un autre à Sienne; un autre de Veffise; en Allemagne deux; un à Cologne, aux trois Maries; l'autre à Triers (1); en France un à la Saint-Chapelle de Paris, l'autre aux Carves; un autre à Saint-Denis; un à Bourges, un à la Tennille (3), un à Draguignan. En voilà quatorze de compte fait.

Chàcun lieu allegue bonne approbasion en son endroit, ce lui semble. Tant y a que chacun a aussi bon droit que les autres. Pourtant il n'y a meilleur moyen que de les faire passer tous sous núdelium. Cest de réputer que tout ce qu'on en dit n'est que mensonge, puiséu autrement on n'en peut venir à bont.

S'ensuit le fer de la lauce, qui ne pouvait être qu'un : mais il faut dire qu'il est passé par les forneaux de quelque alchimiste ; car il s'est multiplié en quatre, sans ceux qui peuvent être cà et là dont ie n'ai point our parler. Il v en a un à

<sup>(1)</sup> Trèves. — Calvin n'indique que quatorze clous. Nous en avons découvert davantage. Voyez l'article Clous.

<sup>(2)</sup> Abbaye de Saintonge.

Rome, l'autre à la Sainte-Chapelle de Paris, le trusième un l'ablaye de la Tenaille en Saintonge: le quatrième à la Selve, près de Bordeaux. Le quel est-re qu'on choisira maintenant pour vais? Pourtant, le plus court éest de les laisser tous quatre pour tels qu'ils sont. Mais encore, quand in y en aneril qu'un seul, is voudrais-je bienjas-voir d'où il est venu; car les histoires anciennes, ni aussi tons les autres écrits, nen font nulle mention. Il faut donc qu'ils aient été forgées de nouveau.

Touchant la couronne d'épines, il faut dire que les pièces en ont été replautées pour reverdir : autrement, je ne sais comment elle pourrait être ainsi augmentée.

Pour un item, il y a la troisième portion en la Sainte-Chapelle de Paris ; à Rome , en l'église Sainte-Croix, il y en a trois épines; et en l'église Saint-Eustache de Rome même, quelque quantité: à Sienne, je ne sais quantes épines; à Vicenee une; à Bourges einq; à Besancon, en l'église de Saint-Jean, trois ; à Mont-Royal trois ; à Saint-Salvador en Espagne, je ne sais combieu; à Saint-Jacques en Galice, deux ; à Albi , trois ; à Toulouse, à Mâcon, à Charroux en Poitou, à Cléri, à Saint-Flour, à Saint-Maximin en Provence, en l'abbaye de la Salle, en l'église paroissiale de Saint-Martin à Noyon ; en chaeun de tous ees lieux il y en a pour le moins une. Quand on aurait fait diligente inquisition, on en pourrait nommer plus de quatre fois autant. Nécessifement on voit qu'il y a là de la fausseté. Quelle fiance donc peut-on avoir ni des unes ni dès autres? Avec ce, il est à noter qu'en toute l'église ancienne ; jamais on ur sut à parler ce que 'ectre conconne énit deveuue. Par quoi il est aisé de conclure que la première plante « coinmencé à jeter long-temps après la mott passion de Notre-Seigneur Beus-Christ.

Il y a puis après la robe de paupre, de laquelle Plaise véit. Notre-Seigneur' par dérision, d'autant qu'il « était appelé voi. Or, c'étaiture robe précience, qui viétait pas pour jeter à l'Alandon: et ce n'est pas à présumer que Pilate on ses gens la laissassent perdre, après être monqués pour une fois de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Je vondrais bien savoir qui a été le marchand qui l'aciten de Plaie, pour la garder en reliquaire. Et pour mieux colorer leur bourde, ils montreut quelques gouttes de sang dessus, coume si les méchans cussent voulu gâter une robe royale, en la mettant passiée sur les ésoules de Jésus-Christ.

Je ne sais [3] all yen a quelqu'une aussi bien ailleurs (1); mais de la robe qui ésit tissue de haut en bas sans conture; sur laquelle fut jeté le sort, pour ée qu'elle semblait plus propre à émouvoir les simples à dévoition 3<sup>1</sup> le ne st trouvé plusieurs; car à Argenteuil, près de Paris, il y en a une; et à Triers un autrei Et si la bulle de Saint-Saivador ne Espagne di vrai, les chrétiens, par leur zèle-

<sup>(4)</sup> Voyes dans l'article de Jesus-Christ

inconsidéré, ont fait pis que ne firent les gendarmes incrédules; car iceux n'osèrent la déchirer en pièces, mais, pour l'épargner, mirent le sort dessus; et les chrétiens l'ont dépecée pour l'adorer.

Mais encore, que répondront-ils au Turc, qui se moque de leur folie, disant qu'elle est entre ses mains? Combien qu'il n'est jà métier de les faire plaider contre le Turc ; il suffit qu'entre eux ils vident leur débat. Cependant nous serons excusés de ne croire ni l'un ni l'autre, de peur de favoriser à l'une des parties plus qu'à l'autre; sans connaissance de cause; car cela serait contre toute raison. Qui plus cst, s'ils veulent qu'on ajoute foi à leur dire, il est requis en premier lieu qu'ils s'accordent avec les évangélistes. Or est-il ainsi que cette robe, sur laquelle le sort fat jeté, était un saie, ou un hoqueton, que les Grecs appelent choeton, et les Latins tunica. Ou'on regarde si la robe d'Argenteuil, ou celle de Triers, ont telle forme. On trousers que c'est comme une chasuble. Aini, ence e qu'ils crevassent les yeux aux gens, si connaîtrait-on leur fausseté en tâtant des mains.

Pour faire fin à cet attilé, je demanderai voloutiers une poite questure de ce que les gendarmes ont divisé entre cur les vêtemens de Jésus-Christ, comme l'Écriture témoigne, il est certain que c'était pour s'en servir à l'eur profit. Qu'ils me sachent à dire qui a été le chrétien qui les-ait rachété des gendarmes, tant le saie que les autres vêtemens, qui se montrent en d'autres lieux, comme à Rome en l'église Saint-Eustache, et ailleurs. Comment est-ce que les évangélistes ont oublié cela? car c'est une chose absurde de dire que les gendarmes ont butiné ensemble les vêtemens, sans ajouter qu'on les a rachetés de leurs mains, pour en faire des reliques. Davantage, comment est-ce que tous ceux qui ont écrit anciennement, ont été si ingrats de n'en sonner mot? Je leur donne terme à me répondre sur ces questions, quand les hommes n'auront plus sens ni entendement pour juger.

Le meilleur est qu'avec la robe ils ont aussi bien voulu avoir les dés dont le sort fut jeté par les gendarmes. L'un est à Triers, et deux autres à Saint-Salvador en Espagne. Or en cela ils ont naïvement démontré leur anerie, car les évangélistes disent que les gendarmes ont jeté le sort, qui se tirait adonc d'un chapeau ou d'un boucal : comme quand on veut faire le roi de la fève, ou . bien quand on the la blanque. Bref, on sait que c'est jeter au sots. Cela se fait communément en partage. Ces bêtes ont imaginé que le sort était jeu de dés, lequel n'était pas adonc en , usage, au moins tel que nous l'avons de notre temps : car au lieu de six et as, et autres points, ils avaient certaines marques, lesquelles ils nommaient par leurs noms: comme Vénus ou Chien. Qu'on aille maintenant baiser les reliques, au crédit de si lourds menteurs.

Il est temps de traiter du suaire, auquel ils

ont encore mieux montré tant leur impudence que leur sottise : car outre le suaire de la Véronique , qui se montre à Rome en l'église de Saint-Pierre, et le couvre-chef que la vierge Marie, comme ils disent, mit sur les parties honteuses de Notre-Seigneur, qui se montre à saint Jeande-Latran ; lequel aussi-bien est derechef aux augustins de Carcassonne, item, le suaire qui fut mis sur sa tête au sépulcre, qui se montre. là même, il y a une demi - douzaine de villes, pour le moins qui se vantent d'avoir le suaire de la sépulture tout entier ; comme Nice Relui qui a été transporté là de Chambéri (1). Item; Aix en Allemagne; tem, Triers; tem Besançon, item, Cadoin en Limousin; item, une ville de. Lorraine, assise au port d'Aussois : sans les pièces. qui en sont dispersées d'un côté et d'autre ; comme à Saint-Salvador en Espagne , et aux augustins d'Albi. Je laisse encore un suaire entier qui est à Rome en un monastère de femmes , pour ce que le pape a défendu de le montrer solennement.

Je vous prie, le monde n. . . . Il pas été bien enragé, de trotter cent ou six vingts lieues loin , avec gros frais et grande peinc, pour voir un drapeau, duquel on ne pourrait nullement être assuré, mais plutôt était contraint d'en douter? Car

<sup>(1)</sup> On le possède à Turin ; quoique Rabelais témoigne que, de son temps il fut brûle sans qu'il en restât un seul brin. Livre l, chap. 27.

quiconque estime le suaire ètre en un certain lieu, il fait l'ausaires tous les autres qui se vantent de l'avoir. Comme, pour exemple, celui qui 
croit que le drapeau de Chambéri soit le vrai, 
supire, celui-là condamne ceux de Bessinon, d'Aix, de Cadoin, de Triers et de Rome, comme 
menteurs, et qui font méchamment idolatrer le 
peuple en le séduisant, et lui faisant accroire 
qu'un drapeau profanc est le linceul où fut enveloppé son rédempteur.

Venons maintenant à l'Évangile, car ce serait peu de chose qu'ils se démentissent l'un l'autre; mais le Saint-Espiti seur contredisant à tous, les rend tous ensemble confondus, autant les uns que les autres.

Pour le premier c'est merveille que les évangélistes ne font nulle mention de cette Véronique, laquelle toucha la face de Jésus-Christ d'un convre-chef, vu qu'ils parlent de toutes les femmes lesquelles l'accompagnèrent à la croix. C'était bien une chose notable et digne d'être mise en registre, que la face de Jésus-Christ eut été mîraculeusement imprimée en un linceul. Au contraire, il semble que cela n'importe pas beaucoup de dire que certaines femmes aient accompagné Jésus-Christ à la croix, sans qu'il leur soit advenu aucun miracle. Comment est-ce donc que les évangélistes racontent des choses menues et de légère importance, se taisant des principales? Certes, si un tel miracle avait été fait, comme on fait accroire, il nous faudrait accuser le Saint-Esprit

d'oubliance ou d'indiscrétion ; qu'il n'aurait su prudemment clire ce qui était le plus, expédient de raconter.

Cela est pour leur Véronique ; afin qu'on connaisse combien c'est un mensonge évident de ce qu'ils en veulent persuader.

Quant est du suaire, auquel le corps fut enveloppé, je leur fais une semblable demande. Les évangélistes récitent diligemment les miracles qui furent faits à la mort de Jésus-Christ, et ne laissent rien de ce qui appartient à l'histoire : comment est-ce que cela leur est échappé, de ne sonner mot d'un miracle tant excellent, que l'effigie du corps de Notre-Seignenr était demeurée au linceul auquel il fut enseveli. Cela valait bien autant d'être dit comme plusieurs autres choses. Même l'évangéliste saint Jean déclare comment saint Pierre étant entré au sépulcre, vit les linges de la sépulture, l'un d'un côté, l'autre d'autre. Qu'il y eut aucune portraiture miraculeuse, il n'en parle point ; et n'est pas à présumer qu'il eût supprimé une telle œuvre de Dieu, s'il en eût été quelque chose. Il y a encore un autre doute à objecter : c'est que les évangélistes ne parlent point que nul des disciples, ni les femmes fidèles, aient transporté les linceuls dont il est question hors du sépulcre; mais plutôt ils donnent à connaître qu'ils les ont là laissés, combien qu'ils ne l'expriment pas. Or , le sépulcre était gardé des gendarmes, qui eurent depuis le linceul en leur puissance. Est-il à présumer qu'ils le baillassent à quelque fidèle pour en faire des reliques, vu que les pharisiens les araient corrompus pour se parjurer, disant que les disciples avaient dérobé le corps.

Je laisse à les rédarquer de fausseté par la vue même des portrituires qu'il se montrent; car il est facile à voir-que ce sont peintures faites de main d'homme. Et ne me pula asses ébahir, premièrement, comme ils ont été à lourdauds de me point avoir meilleure satuce pour tromper; et encore plus comment le monde a été si niais de se laisser ainsé éblouir les yenx, pour ne voir point une chose taux évident.

Qui plus est, ils ont bien montré qu'ils avaient les peintres à commandement; car quand un suaire a été brûlé, il s'en est toujours trouvé un nouveau le lendemain. On dissit bien que c'était ceul-l'à niemequivavitété auguravant, lequel s'ait par miracle sauvé du feu : mais la peinture était si fraiche que le mentir n'y valait rien, s'il y edt en des yeux pour regarder.

Il ya., pour faire fin, une raison péremptoire, par laquelle-ils aont du tout convaincus de leur impudence. Partout où ils se disent avoir le saint suaire, ils montrent un grand linecul qui couvrait tout le corps avec la tête; et voit-on là l'effigie d'un corps tout d'un tenant. Or l'évangélitet saint Jean dit, au chap. 19, que Jésus-Christ fut enseveli à la façon des Juifs. Et quelle était cette façon? Non-æulement on le peut entendere par la coutume que les Juifs observent encore, aujourd'hui, mais aussi par leurs livres, qui montrent assez l'usage ancien : c'est d'envelopper à part le corps jusqu'aux épaules; puis envelopper la tête dedans un couvre-chef, le liant aux quatre coins. Cé qu'aussi l'évangéliste exprime , quand il dit que saint Pierre vit d'un côté les linges où le corps avait été enveloppé, et d'un autre côté le suaire qui avait été posé sur la tête. Car telleest la signification de ce mot sugiré; de le prendrel pour un mouchoir ou couvre-chef, et non pas pour un grand lineeul qui serve à envelopper le corps. Pour conclure brièvement, il faut que l'évangéliste saint Jean soit menteur, ou bien que tous ceux qui se vantent d'avoir le saint suaire soient convaineus de fausseté, et qu'on voie apertement qu'ils opt séduit le pauvre peuple par une impudence trop extrême.

Ce ne serait jamais fait, si je voulais poursuivre far le meu touttes les moupreries dent ils usent. On montre à Rôme à Saint-Jean-de-Latran le roseau qui fut mis en la main de Jésus-Christ au lieu d'un sceptre, quand on le battait par moquerite, en la maison de Plate. La même, en l'église Sainte-Croix, on montre l'éponge avec laquelle on lui mit en la bouche le fiel et la myrrhe Jevus prie, où est-ée qu'on les a recouvrés? Cétaient les infidèles qui les avient entre leurs mains. Les oneils délivrés aux apbres pour en faire des reliques? Les ont-ils entre entre servés, pour les conserver au temps à venir? Quel sacrifiée est-ée d'abuser ainsi du nom de

Jésus-Christ pour couvrir des fables tant froidement forgées!

Autant en est-il des deniers que Judas recut pour avoir trahi Notre-Seigneur. Il est dif en l'Evangile, qu'il les rendit en la synagogue des pharisiens, et puis on en acheta un champ, pour ensevelir les étrangers. Qui est-ce qui a tiré ces deniers-là de la main du marchand ? Si on dit que c'ont été les disciples, cela est par trop ridicule ; il faut chercher une meilleure couleur. Si on dit que cela s'est fait long-temps après , encore y a-til moins d'apparence, vu que l'argent pouvait être passé par beaucoup de mains. Il faudrait donc montrer ou que le marchand qui vendit sa possession aux pharisiens, pour faire un cimetière l'eut fait pour acheter les deniers, afin d'en faire des reliques ; on bien qu'il les a revendus aux fidèles. Or de cela il n'en fut jamais nouvelle en l'église ancienne.

C'est une semblable fourbe des degrés du prétoire de Pflate, qui sont à Sains-Bean-de-Latran à Rome, avec des trous où ils disent que des gouttis de sang tombierent du corps de Notre-Seigneur Flaus-Christ, teen, là même, en l'église Sainte-Praxiéde, la colome à laquelle il fut attaché quard on le fouetta; et cu l'église Sainte-Croix, trois autres à l'entour desquelles il fut promenie allant à la mort. De toutes ess colomes, je ne sais où ils les ont songées; taut y's qu'ils les ont imaginées à leur proper fantaise, est en toute l'histoire de l'Evangile, nous ren lisons rien. Il est bien dit que Jésus-Christ fut flagellé; mais qu'il fut attaché à un pilier, cela est de leur glose.

On voit donc qu'ils n'ont taché à autre chose sinon d'amascr comme une mer de messouges; en quoi îls se sont donnés une telle licènce, qu'ils n'ont point eu honte de faire une relique de la queue de l'âne sur lequel de Notre-Seigneur fut porté; car ils la montrent à Gênes (\*). Máis il ne nous faut deonner non plus de leur impudence, que de la sottise et stupidité du monde, qui a reçu avec grande de'votion une telle moquerie.

"Quelqu'un pourrait ici objecter qu'il n'est pas . vraisemblable qu'on montre tous les reliquaires que nous avons déjà nommés si authentiquement, qu'on ne puisse quant et quant alléguer d'où ils viennent, et de quelle main on les a eus. A cela ie pourrai répondre en un mot, qu'en mensonges tant évidens, il n'est pas possible de prétendre aucune vérisimilitude; car, quelque chose qu'ils s'arment du nom de Constantin ou du roi Loys (2), on de quelque pape, tout cela ne fait rien pour prouver que Jésus-Christ ait été crucifié avec quatorze clous, ou qu'on eut employé une haic toute entière à lui faire sa couronne d'épines, ou qu'un fer de lance en ait enfante depuis trois autres. ou que son saie se soit multiplié en trois, et ait changé de façon pour devemr une chasuble, ou

<sup>(1)</sup> L'ane entier était à Vérone. Voyez d'ans l'article Animaux, l'ane de Vérone.

<sup>(</sup>a) Louis IX ou saint Louis.

que d'nu suaire seul il en soit sorti une couvée, comme de poussins d'une poule, et que lésus-Christ ait été enseveli, tout autrement que l'Évangile ne porte.

Si je montrais une masse de plomb, et que je disse: Ce billon d'or m'a été donné par un tel prince, on m'estimerait un fou insensé, et pour mon dire le plomb ne changerait pas sa couleur, ni sa nanture, pour être transunué en or. Ainsi quand on nous dit : Voilà ce que Godefroy de Bouillon a entroyé par deçà, après avoir conquis le pays de Judéect quels arison nous montre que ce n'est que

mensonges, nous faut-il laisser abuser de paroles,

pour ne point regarder ce que nous voyons à l'œil? Mais encore, afin qu'on sache combien il est sur de sc fier à tout ce qu'ils disent pour l'approbation de leurs reliques, il est à noter que les principales reliques, et les plus authentiques qui soient à Rome, y ont cté apportées, comme ils disent, par Tite ct Vespasien. Or, c'est une bourde aussi chaude comme si on disait que le Turc fut allé en Jérusalem pour quérir la vraie croix, afin de la mettre à Constantinople. Vespasien, avant qu'il fut empereur, conquêta et détruisit une partie de Judée. Depuis lui , étant venu à l'empire son fils Tite, lequel il avait là laissé pour son lieutenant, prit la ville de Jérusalem. Or, c'étaient païens, auxquels il chalait autant de Jésus-Christ que de celui qui n'avait jamais été. Ainsi on peut juger s'ils n'ont pas osé meutir aussi franchement, cu alléguant Godefroy de Bouillon, ou saint Loys, comme ils ont allégué Vespasien.

Davantage, qu'on pense quel jugement a en taute le roi quion appelle saint Loys, que ses semblables. Il avait bien une dévotion et zèle tel quel d'augmenter la chrétienté; mais si on leur cêt moutré des crottes de chèvre, et 'qu'on leur cêt dit : Voici des patenòtres de Notre-Dame, ils les cussent adorese, sans contredit, ou les cutsent apportées en leurs navires par-deçà, peur les colloquer honorablement en quelque lièue. Et de fait, ils ont consumé leurs corps et leurs biens, et une bonne partie de la substance de leur pays, pour rapporter un tas de menues folies dont on les aquit embabouinés, pensant que ce fussent joyaux les plus précieux du monde.

Pour donner encore plus amplement à connaitre ce qui en est, il est à noter qu'en toute la Grèce, l'Asie mineure et la Mauritanie, que nous appelons aujourd'hui en vulgaire le pays des Indes, on montre avec grande assurance toutes ces antiquailles, que les pauvres idolàtres pensent avoir à l'entour de nous. Ou'est-il de juger entré les uns et les autres? Nous dirons qu'on a apporté les reliques de ce pays-là. Les chrétiens qui y habitent encore affirment qu'ils les ont, et se moquent de notre folle vanterie : comment pourrait-on décider ce procès sans une inquisition, laquelle ne se peut faire et ne se fera jamais. Par quoi le remède unique est de laisser la chose comme elle est, sans se soucier ni d'une part ni d'autre.

Les dernières reliques qui apparitement à Beunchrist, sont celles qu'on a eues depuis sa résurrection, comme un morceau du poisson rôti que fui présenta saint Pierre, quand il s'apparut à lui sur le bord de la mer. Il faut dire qu'il a été bien épicé, ou qu'on y a fait un merveilleux saupiquet, qu'il s'est pu garder un si long tempa. Mais, sans risée, est-il à présumer que les apòtres aient fait une relique du poisson qu'ils auraient apprêté pour leur diner? Quiconque ne verra que cela est une moquerie aperte de Dieu, je le laisse commé une bête, qui n'est pas digne qu'on lui remontre plus avant.

. Il y a aussi le sang miraculeux , qui est sailli de plusieurs hosties, comme à Paris en l'église de Saint-Jean-en-Grève , à Saint-Jean-d'Angeli , à Dijon, et ailleurs, en tout plein de lieux, Et afin de faire le monceau plus gros, ils ont ajouté le saint Canivet, dont l'hostie de Paris fut piquée par un Juif, lequel les pauvres fous parisiens ont en plus grande révérence que l'hostie même. Dont notre maître de Quercu ne se contenait point; et leur reprochait qu'ils étaient pires que Juifs, d'autant qu'ils adoraient le couteau ; qui avait été instrument pour violer le précieux corps de Jésus-Christ; ce que j'allégne, pour ce qu'on en peut autant dire de la lance, des clous et des épines. C'est que tous ceux qui les adorent, selon la sentence de notre maître de Quercu, sont plus méchans que les Juis, qui ont crucifié Notre-Seigneur.

111.

Semblablement om montre la forme de ses pieds, où il a marché, quaud il s'est apparu à quelquessible depuis sou ascension, comme il y en a un a Rome, en l'église Saint-Laurent, au lieu où il rencontra saint. Pierre, quand il lui prédit qu'il devait souffrir à Rome; un autre à Poitiers, à Sainte-Radegonde; un autre à Soisspas, un autre à Arles. Je ne dispute point ai Jésus-Christ a pu imprimer sur une pierre la forme de son pied; mais je dispute seulement du fait, et dis, que puisqu'il ny en a-nulle probation légitime, il faut tenir tout cela pourfable.

Mais la relique la plus fériale de cette espées, est la forme de ses fesses, qui est 8 feims en Champague, sur une pierre derrière le grand autel. Et disent que cels fut fait du temps que Notre-Seigneur était devenu maçon, pour bâtir le portuil de leur église. Ce blasphême est si horrible et si exérenble, que jái honte d'en plus parler.

Passons done outre, et voyons ce qui se dit de ses images, non point de celles qui se font communément par peintres, ou tailleurs, ou ménuisiers, car le nombre en est infini, mais de celles qui ont quelque dignité spéciale, pour être tenues en quelque singularité, comme reliques. Or, il y en a de deux sortes les unes ont été faites miraculeusement, comme celle qui se montre à Rome, à l'église Sainte-Marie, qu'on appelle in porticu. Item, une autre à Saint-Jean-de-Latran; îtem, une autre, en laquelle est pour-

traite son effigie, en l'âge de douze ans item, celle de Lucques, que l'on ditavoir été faite par les anges, et laquelle où apple vultus sanctuf. Ce sont fables si frivoles, qu'il me semble avis que ce serait peine perdue, et meme que je serais ridicule et inepte, si je m'amussis à les rétuter. Per quoi il utilité de les voir néées en passant. Car on sait bien que ce n'est pas le métier des anges d'être peintres ; et que Notre-Seigneur Jéssan veut être comu de nous, et ex-éduire en notre souvename, a sutrement que par images charmelles.

Eusès récite bien, en l'histoire ecclesisatique, qu'il envoya au roi Abagarus son visage pourtant au vif; mais écla doit éure aussi certain qu'an des Comments des chroniques de Mélusine (1). Toutre fois, encore, qu'ainsi fût, comment est-ce qu'ils l'ont eu du roi Abagrus ? Car ils se vautent à Rome de l'avoir. Or Eusèse ne dit pas qu'elle fût demeurée en être, jusques à son temps. Mais, il em parle par oui-dire, comme d'une chose lointaine. Il est bien à présunher que six ou sept cents ans après, elle soit ressueltée, et soit venue de-puis Perce jusqu'à Rome.

Ils ont aussi-hien forgé les images de la croix, comme du corps. Car ils se vantent à Bresce (2)

<sup>(1)</sup> Comments est mis la pour chapitres, parce que les chapitres des chroniques ont toujours en titre : Comment la fie Mélusine fut vue days son bain, etc.

<sup>(2)</sup> Brescia.

d'avoir la croix qui apparut à Constantiun. De quoi je n'a que faire d'en debattre à l'encontre d'eux amis je les resvoie à ceux de Cortone, qui maintiement fort et ferme, qu'elle est par devers cux. Qu'ils en plaident donc ensemble. Lors, que la partie qui aura gagné son procès vienne, et on lai vépondra. Combien que la réponse soi facile, pour les convaience de leur folie. Car ce qu'aucuns écrivains ont dit, qu'il apparut une croix à Constantin, n'est pas, à entendre d'une croix matérielle, mais d'une figure, qui lui était montrée au ciel en vision. Encore donc que cela fût vrais, or voit bien qu'ils ont trop lourdement erré par faute d'intelligence. Et ainsi ont bât leurs abus sans fondement.

Quant est de la seconde espèce des images qu'en tient en reliques, pour quelques miracles qu'elles ont fait, en ce nombre sont compris les crucifix, auxquels la barbe croît, comme celui de Saint-Salvador, et celui d'Orange. Si je m'arrête à remontrer quelle folie, ou plutôt bêtise, c'est de croire cela, on se moquers de moi. Car- la chose de soi-même est tant absurde, qu'il n'est ja métier que je mette peine à la réfuter. Toutefois, le pauve monde est si stupide, que la plupart tient cela aussi certain que l'Evangille.

Je mets semblahlement en ce rang, les crucifix qui ont parlé, dont la multitude est grande, Mais contentons-nous d'un pour exemple. A savoir, de celui de Saint-Denis en Trance. Il parla (ce disent-ilis) pour rendre témoignage que l'église était dédiée (1). Je laisse à penser si la chose le valait bien. Mais encore je leur demande, comment est-ce que le crucilir, pouvait être adonc en l'église, vu que quand on les veut dédier, on en trêtre toutes les images? Comment est-ce donc qu'il s'était dérobé, pour n'être point transporté avec les autres? Il hat direqu'ils ont pensé têmper le monde fort à leur aise, vu qu'ils ne se sont souciés de se contredireapertement, mais qu'il leur a suffi de mentic à gueule déployée, ne se donnant point garde des répliques qu'on leur pouvait faire.

Il y a finalement des larmes, dont l'une est à Vendôme, une à Trier, une à Saint-Maximin, une à Saint-Pierre-le-Puellier d'Orleans, sans celles que je ne sais point. Les unes, comme ils disent, sont naturelles ; comme celle de Saint-Maximin, laquelle, selon leurs chroniques, tomba à Notre-Seigneur en havant les pieds de ses apôtres; les autres sont miraculeuses, comme s'il étair à croire que les cruefits, de bois fussent si dépit à croire que les cruefits, de bois fussent si dépit de de pleurer. Mais il leur fuit pardonner cette faute. Car ils ont en honte que leurs marmousets n'en fissent autant que ceux des priens. Or les patens ont feint que leurs idoles pleursient quelquefois. Ainsi nous pouvons mettre l'un avec l'autre.

De la Sainte Vierge.

Quant à la vierge Marie, pour ce qu'ils tien-

<sup>(1)</sup> Quand les évêques vinrent pour faire la dédicace de

ment que son corps n'est plus en terre, le moyen leur est oté de se vanter d'en avoir les os. Autremient je pense qu'ils eussent fait accroire au monde, qu'elle avait un corps pour remplir un grand charnier.

Au reste, ils se sont vengés sur ses cheveux, et sur son lait, pour avoir quelque chose de son corps. De ses cheveux, il y en a k Rome à Sainté-Marie-sus-Minerve, à Saint-Salvador en Espagne, à Macon, à Cluny, à Nevers ; à Saint-Flour ; à Saint-Jaqueue, et en autres plusieurs l'eux.

Du lait, il n'est jà metier de nombrer les lieux où il y en a. Et aussi ce ne sereit jamais fait. Car il n'y a si petite villette, ni si méchant couvent, soit de moines, soit de Bonsins, oh Ton n'en mointre, les uns plus, les nittres moins. Non pas qu'ils sient été honteux de se vanter d'en avoir pleines potées, mais pour ce qu'il leur semblait avis que leur meusonge sereit plus couvert, s'ils n'en avaient quoc equi pour sitt tenir debans quélque montre de verre, ou de cristaliu, sfin qu'on n'en fit pas d'examen de plus près. Tanty a, que si la Sainte Vierge cui été une vache, ou qu'elle étit été nourrice toute sa vie, à grande peine en étit-elle pu rendre telle quantifé.

D'autre part, je demanderais volontiers comment ce lait, qu'on montre aujourd'hui partoni, s'est recueilli, pour le réserver en notre temps.

l'égline, ce cruessix leur dit que Jesus-Christ l'avait dédiés pendant la muit.

Car nous ne lisons pas que jamais aucun sit eu cette curiosité. Il est hiem di que les pasteurs out adoré Jésus-Cirist, que les sages lui ont offert leurs présens, mais il n'est point dit qu'ils aiem rapporté du lait peur récompens. Saint Luce récite bien ce que Siméon prédit à la Vierge, mais il ne dit pas qu'il lui demanda de son lait. Quand on me regarderait que ce point, il ne faut jà les arguer davantage pour montrer combien cette folie est contre toute raison, et sains couyerture meune. Et c'est merveille, puisqu'ils ne pouvaient aviste de rogner ses ongles; et de choses embhables, mais il faut dire que tout ne leur est pas venu en mémoire.

Le reste qu'ils ont des reliques de Notre-Dame. est son bagage. Premièrement il y eu a une chemise à Chartres, de laquelle on fait une idole assez renommée, et à Aix en Allemagne une autre. Je laisse la comment c'est qu'ils les ont pu avoir. Car c'est chose certaine, que les apôtres et les vrais chrétiens de leur temps n'ont pas été si badins que de s'amuser à telles manigances. Mais qu'on regarde sculement la forme, et je quitte le jeu, si on n'aperçoit à l'œil leur impudence. Quand on fait la montre à Aix en Allemagne de la chemise que nous avons dit être là, on montre au bout d'une perche, comme une longue aube de prêtre. Or quand la vierge Marie aurait été une géante, à grande peine cut-elle porté une si grande chemise.

Et pout lui donner meilleur lustre, en porte quant et quant les chaussettes de saint Joseph, qui seraient pour un petit enfant ou un nain. Le proverbe dit qu'un menteur doit avoir bonne-meinoire, de peur de se couper par oubli. Ils ontmal gardé cette règle, quand ils n'ont pensé de foire meilleure proportion entre les chausses du mari, et la chemise de la femme. Qu'on aille maintenant baiser hien dévotement ces reliques, lesquels n'ont autre apparence de vérité.

De ses couvre-chefs, je n'en sais que deux : à Triers un, en l'abbye Saint-Maximin; à L'sio en , Ilalie, un autre. Mais je voudrais qu'on avisat de quelle toile ils sont, et si on les portait de telle façon en ce temps-là, au payade Judée. Je voudrais aussi qu'on fit comparaison de l'un àl antre, pour voir comment ils e entre-semblent. A Bologne ils en ont un fronteau. Quelqu'un me demandera , si je pense que ce fronteau soit une choac controuvée. Je réponds que j'en estime autant que de sa ceinture, qui est à Prite, et de celle qui est à Notre-Dame de Monsterrat. Item, de sa pantou-fie, qui est à Saint-Jaquème, et d'un de sés souliers , qui est à Saint-Jaquème, et d'un de sés souliers , qui est à Saint-Flour.

Quand il n'y aurait autre chose, tout homme.'
de la façon des fidèles, de ramaser ainsi chausses et
souliers, pour faire des reliques; et que jàmais iln'en fut fait mention, de plus de einq cents ans
après la mort de la vierge Marie. Qu'en fipte-il
done plus arguer; comme si la chose était dou-

Ti Chigle

teuse? Méme ils ont voulu faire accroire à la sainte vierge Marie qu'elle était fort curieuse à se parce etétonner. Car lis montrent dieux de ses peignes: Inn à Rome, en l'église de Saint-Martin; et l'autre à Saint-Jean-le-grand de Bessnçon, sans ceux qui se pourraient moutrer ailleurs. Si celan'est se moquer de la sainte Vierge, je n'entends point ce que c'est que moquerte.

Ils nontpoint aussi onblic l'anneau de ses éponsailles; car ils l'ont à Pérouse. Pour ce que maintenant la coatame est que le mari, donne un ameau à sa femme en l'éponsant, ils ont imaginé qu'il se faisait ainsi adone. Et sans en faire plus longue inquisition; ils ont député un anneau à cet usage, bean et riche; ne considérant point la pauverté en laquelle a vêcu la Sainte Vierce.

De ses robes, ils en ont à Rome à Saint-Jeande-Latran. Item, en l'église Sainte-Barbe. Item, à Sainte-Marie-sua-Minerve. Item, en l'église Saint-Blaise. Et à Saint-Salvador en Espague, pour le moins ils se disent en avoir des pièces. J'ai bien encore out nommer d'autres lieux, mais in bien encore out nommer d'autres lieux, mais en en souvient. Pour montrer la fausseté en cet endroit, il ne faudrait que regarder la matière. Car il leur a semblé avis, qu'il leur était aussi facile d'attribure à la vierge. Marie des vétemens à leur poste, que de vêtir les images ainsi qu'ils les vêtent.

Il reste à parler des images, non point des communes, mais de celles qui sont en recommandation par-dessus les autres, pour quelque singularité. Or îls font secroire à saint Luc qu'il en peignit quatre à Rome, au lieu où est maintennt l'église de Sainte-Marie, qu'ils appelent in vid Laid. L'une se montre là en un oratoire, la quelle il fit (comme lis disent) à sa dévotion, avec l'anneau duquel saint Joseph l'avait épousée. Il e en montre, à Rome même, un autre à Sainte-Marie-la-Neuve, laquelle ils diient avair été faite ainsi par saint Luc en Troade, et que dépuis elle eur a été apportée par un auge. Hens; une autre à Sainte-Marie d'alra-cali, en telle forme qu'elle, chit auprès de la croix. Mais à Saint-Augustin ils se vantent d'avoir la principale; car c'est celle, si on les croit, que saint Luc portait toujours avec. soi, jusqu'à la faire enterer en son sépulere.

Je vous prié, quel blasphème, de faire d'unsaint, évangéliste un idolatre parfait? Et imème quelle couleur ont-ils pour persuader que saint Luc ait été peintre ? Saint Paul le nomme bien médécni : mais du métier de peintre, je ne fais où ils l'ont songé. Et quand ainsi serait qu'il s'en fut mélé, il est autant à présumer qu'il cut voulu peindre la vierge Mêrie, comme un Jupiter ou une Vénus, on quelque autre idolt. Ce n'était pas la façon des chrétiens, d'avoir des images, et n'a été long-temps après, jusqu'à ce que l'église ait été corrompue de supersitions. D'autre part, tousles anglets (t) du monde sont pleins des images de la vierge Marie, qu'on dit qu'il a faites, comme

<sup>(1)</sup> Four tous les coins du monde.

à Cambrai, et deçà et delà; mais en quelle forme? Il y a autant d'honnétété, comme qui voudrais pourtraire une feinme dissolue. Voilà comment Dieu les a aveuglés, qu'ils n'ont eu considération non plus que bêtes brutes.

Combien que je ne m'étonne pas troj de ce qu'ils oùt imputé à sint Luc d'avoir fait des images de la Vierge, vu qu'ils ont bien osé imposer le semblable au prophète Jérémie, témoin le Pury, en Auvergae: il serait temps, je crois, que le pauvre monde ouvrit les yeux une fois pour voir, ce qui est tant manifeste.

Je laisse à parler de saint Joseph, dont les uns en ont des pantoufles, comme n'abbaye Saint Suñeon de Triers; les autres ses chausses, comme nous avons déjà dit; les autres ses ossemens. Il me suffit de l'exemple que j'ai allégué, pour decouvrir la sottise qui y est.

## De saint Michel.

Je mettrai ici saint Michel, afiri qu'il fasse compagnie à la vierge Marie. On pensera que je me gaudisse, en récitant les reliques d'un angeç car les joueurs de farce même se sont moqués. Mais les cafaris ont pas laisé pourtant d'abusér tout à bon escient le pauvre peuple. Car à Carcassonne lls se vantent d'en avoir des reliques; et pareillement à Saint-Muien de Tours au geand Saint-Michel, qui est si bien fréquenté de pèlerins, on montre son braquemart qui est comme un poignard à lisage de petit enfant et son bou-

clier de même, qui est comme la bossette d'un mors de cheval. Il n'y a homme ni femme si simple qui ne puisse juger quelle moquerie c'est.

Mais pour ce que tels mensonges sont couverts sous ombre de dévotion, il semble avis que ce n'est point mal fait de se moquer de Dieu et de ses anges. Ils répliqueront, que l'écriture témoimoigne que saint Michel a combattu contre le diable. Mais s'il fallait vainere le diable à l'épée, il la faudrait plus forte et de meillenre pointe et de meilleur tranchant que n'est pas celle-là. Sontils si bêtes d'imaginer que ce soit une guerre charnelle qu'ont tant les anges que les fidèles à l'encontre des diables , laquelle se démène par glaive matériel? Mais e'est ce que j'ai dit du commencement, que le monde méritait bien d'ètre séduit en telle bêtise , d'autant qu'il était si pervers de convoiter des idoles et marmousets pour adorer, an lieu de servir le Dieu vivant.

# De saint Jean-Baptiste.

"Pour tenir ordre, il nous faut maintemat traiter de saint dean Baptiste, lequel, selon l'histoire, évangélique, c'est-b-dire la vérité de Dieu, sprés, avoir été décollé, fat enterré par ses diseiples. Théodorite, chroniqueur ancien de l'église, raiconte que son sépulere étant en Sebaste, ville de Sysie, fut ouvert par les paiens, quelque temps après; et que ses os farent brûles par ieuxi, et al cendre éparse en l'air; combien qu'Eusébe sjoute, que quelques hommes de Jérusalem survinrent là, ct en prirent en cachette quelque peu, qui fut porté en Antioche, et là enterré par Athanase en une muraille.

Touchant la tête ("Sozomenus, un antre chroniqueur, dit qu'elle fut emportée pir l'empereur
Théodose, auprès de la ville de Constantinople.
Par quoi, selon les histoires-anciennes, tout le
corps fut brilé, except la têté y et tous les seches endres perdues, excepté quelque petite postion, que prirent les ermites de Jérusalem à
la dérobée. Voyons maintenant ce qu'il à en trouve.
Ceux d'Apinens se glorifient d'avoir le visage; eten, le masque qu'ils montrent, il y a la marque
d'un coup de conteau sur l'oril, qu'ils disent
qu'ltérodias jud donna.

Mais ceux de Saint-Jean d'Angeli y contredisent, et montrent la même partie. Quant au reste de la tête, le dessus, depuis le front jusqu'au derrière, était à Rhodes, et maintenant à Malte, comme je pense. Au moins les commandeurs ont fait accroire que le Turc le leur avait rendu. Le derrière est à Saint-Jean de Nemours ; la cervelle est à Nogent-le-Rotrou. Nonobstant cela, ceux de saint Jean de Maurienne ne laissent point d'avoir une partie de la tête ; et sa machoire ne laisse point d'être à Besançon, à Saint-Jean-le-Grand. Il y en a une autre partie à Saint-Jean-de-Latran; à Paris, et à Saint-Flour en Auvergne un bout de l'oreille ; à Saint-Salvador en Espagne, le front; et des cheveux, il y en a aussi-bien quelque lopin à Noyon qui s'y montre fort authentiquement; il

v en a semblablement une partie à Lucques, je ne sais de quel endroit. Tout cela est-il fait? Ou'on sille à Rome au monastère de Saint-Sylvestre, et on entendra dire, voici la tête de saint Jean-Baptiste. Les poëtes feignent qu'il y avait autrefois un roi en Espagne, nommé Gérion, lequel avait trois têtes : si nos forgeurs de reliques en pouvaient autant dire de saint Jean-Baptiste, cela leur viendrait bien à point, pour leur aider à mentir : mais puisque cette fable n'a point lieu . comment s'excuseront-ils? Je ne les veux point presser de si près, que de leur demander comment la tête s'est ainsi déchiquetée, pour être départie en tant de lieux et si divers, ni comment c'est qu'ils l'ont eue de Constantinople ; seulement je dis qu'il faudrait que saint Jean eut été un monstre, ou que ce sont abuseurs effrontés, de montrer tant de pièces de sa tête.

Qui plus est, ceux de Sienne, se vantent d'avoir le bras (e qui est répugnant, commé nous avons dit, à toutes les histoires anciennes. Et néanmoins, cet abus non-seulement est soulièret, mais aussi approuvé, comme rien ne se trouve manvais au royanne de l'autechrist (1), moyennant qu'il entretienne le peuple en superstition.

Or ils ont controuvé nne autre fable: e'est, que quand le corps fut brûlé, le doigt dont it avait montré Notre-Seigneur Jésus-Christ demeura entier, sans être violé. Cela non-scule-

<sup>(1)</sup> C'est le pape, que Calvin appelle l'antechrist,

ment n'est pas conforme aux histoires auciennes, mais même il se peut aisement rétorquer par ricelles; era Eusebe et Theodorite, inommément, disent que le corps était déjà réduit en os, quand des patens le ravirent. Et n'ement eu garde d'oublier un tel miracle, s'il en ché ét quelque doublier un tel miracle, s'il en été quelque cher ear ils ne sont autrement que trop curieux à en raconter, même de frivoles. Toutefois, etcore qu'ainsi fit, voyons un peu où est ce doigt.

A Besançon, en l'église Saint-Jean-le-Grand ; il y en a un , à Toulouse un autre , à Lyon un autre, à Bourges un autre, à Florence un autre, à Saint-Jean-des-Aventures près Macon, un autre. Je ne dis mot là-dessus, sinon que je prie les lecteurs de ne se point endurcir, à l'encontre d'un avertissement si clair et si certain, et pe point fermer les yeux à une telle clarté; pour toniours se laisser séduire comme en ténèbres. Si c'étaient joueurs de passe - passe, qui nous éblouissent les yeux, tellement qu'il nous semblat avis qu'il v'en cut six, encore aurions-nous cet avis de craindre d'être abusés. Or ici ; il n'y a nulle subtilité; il est sculement question si nous voulons croire que le doigt de saint Jean soit à Florence, et qu'il soit autre part en cinq lienx: autant de Lyon et de Bourges, et des autres; on pour le dire plus brief, si nous voulons croire que six doigts ne soient qu'un, et qu'un scul soit six. Je ne parle sinon de ce qui est venu à ma notice. Je ne doute pas que si on enquérait plus diligemment, il ne s'en trouvat encore une

demi - douzaine ailleurs; et de la tête, qu'il ne se trouvat encore des pièces qui monteraient bien la grosseur d'une tête de bœuf, voire outre ce que j'en ai dit (t).

Et de peur de me rien laisser derrière, ils ont aussi-bien fait semblant d'avoir les cendres, dont il v en a une partie à Gênes , l'autre partie à Rome en l'église Saint-Jean-de-Latran. Or avons-nous vu que la plupart avait été jetée en l'air : ftoutefois ils ne laissent point d'en avoir, comme ils disent, une bonne portion, et principalement à Gênes.

Restent maintenant, après le corps, les autres appartenances; comme un soulier, qui est aux Chartreux de Paris, lequel fut dérobé, il y a environ douze ou treize ans; mais incontinent il s'en retrouva un autre de nouveau. Et de fait, tant que l'engeance des cordonniers soit faillie, Jamais ils n'auront faute de telles reliques."

A Rome, à Saint-Jean-de-Latran, ils se van-

tent d'avoir sa haire, de laquelle il n'est fait mention en l'Évangile ; sinon pour ce qu'il est la parlé qu'il était vêtu de poil de chameau ; et ils veulent convertir une robe en haire.

Là même, ils disent qu'ils ont l'autel sur lequel il priait au désert, comme si de ce temps-là on eut fait des autels à tous propos, et en chacunlieu. C'est merveille qu'ils ne lui font accroire qu'il ait chanté messe.

<sup>(1)</sup> On a vu , dans notre article Jean-Baptiste, que Calvis ne connaissait qu'une partie des reliques de ce saint.

En Avignon est l'épée de laquelle il fut décollé: et à Aix, en Allemagne, le linceul lequel fut etendu sous lui. Je voudrais bien savoir comment le bourreau était si gracieux que de lui tapisser. le pavé de la prison, quand il voulait le faire mourir. N'est-ce pas une sotte chose de controuver cela 2 Mais encore , comment l'un et l'autre sont-ils venus entre leurs mains? Pensez-vous qu'il est bien vraisemblable que celui qui le mit à mort, fût-il un gendarme ou un bourreau . donnat le lineeul et son épée pour en faire une relique? Puisqu'ils voulaient faire une telle garniture de toutes pièces, ils ont failli de laisser le couteau d'Hérodias, dont elle frappa l'œil, tout le sang qui fut répandu, et même son sépulcre. Mais je pourrais bien aussi errer, car je ne sais pas si toute ces bagues sont autre part.

De saint Pierre et de saint Paul.

C'est maintenant aux apôtres d'avoir leur toir; mais pour ce que la multitude pourrait cugendryr confusion, si je les mettais tous ensemble; nous prendrons simt l'erre et saint Paul à part, et puisi nous parlerons des autres. Leurs corps, sont à Rome, la moltié en l'église de Saint-Pierre, et l'autre moitié à Saint-Paul. Et disent que saint Silvestre les peas, pour les distribuer ainsi en gales portions. Les deux têtes sont aussi à Rome, à Saint-Jean-de-Latran, combien qu'en la même église il y a une dent de saint Pierre à part.

Après tout cela, on ne laisse point d'en avoir

des os partout : comme à Poitiers on a la machoire avec la barbe de saint Pierre; à Triers, plusieurs os de l'un et de l'autre; à Argenton en Berry, une épaule de saint Paul. Et quand serait-ce fait? car partout où il. y a église qui porte leurs noms, il y en a des reliques.

Si on demande quelles, qu'on se souvienne de la cervelle de saint Pierre, dont ai parlé, qui était au grand autel de cette ville. Tout ainsi qu'on trouva que c'était une pierre pouce, ainsi trouverait-on beaucoup d'os de chevaux ou de chiens

qu'on attribuc à ces deux apôtres.

Avec les corps il y a suite. A Saint-Salvador, en Espagne, ils en ont une pantousle : de la forme et de la matière, je n'en puis répondre, mais il est bien à présumer que c'est une semblable marchandisc que celle qu'ils ont à Poitiers , lesquelles sont d'un satin broché d'or. Voilà comment on le fair brave après sa mort, pour le récompenser de la pauvreté qu'il a eue sa vie durant. Pour ce que les évêques de maintenant sont ainsi mignons quand ils se mettent en leur pontificat, il leur semble avis que ce serait déroger à la dignité des apôtres si on ne leur en faisait autant. Or, les peintres peuvent bien contrefaire des marmousets à leur plaisir, les dorant et ornant depuis la tête jusques aux pieds , puis après leur imposer le nom de saint Pierre on de saint Paul. Mais on sait quel à été leur état pendant qu'ils ont vécu en ce monde, et qu'ils n'ont eu d'antres accoutremens que de panyres gens.

Il y a ausis-bien à Rome la chaire épiscopiale de caint Pierré, avec sa chasuble, 'comme si de ce temps-là les évêques eussent en des trônes pour s'asseoir. Mais leur office était d'enseigner, de consoler, de kehorter en public et en particulier, et montrer exemple de vraie humilité à leur troupeau; non point de faire des idoles, comme font ceux de maintenant. Quant est de sa chasuble, la façon n'était point encore venue de se déguiser; cer onne jeouait point des faires en l'église comme on fait à présent. Ainsi, pour prouver maintenant que saint Pierre eût une chasuble; il faudrait premièrement montrer qu'il aurait fait du bate-leur; commé font nos prêtres de maintenant en voulaut servir à Dieu.

Il est bien vrai qu'ils lui pouvaient bien donner une classuble, quand il la lio net assigné un autel; mais autant a de conleur l'un comme l'autre. On sait quelles messes on chaitait alors. Les apotres dont célebré de leur temps aimpelment la ceine de Notre-Seigneur, à laquelle il n'est point métier d'avoir un autel. De la messe, on be asvait encore quelle bête c'était, et ne l'a-t-on pas su long-temps après.

On voit bien donc quequand ils out inventé leurs reliques, ilsne se doutient point de jamais ouir contrédians, vu qu'ils out ainsi osé impudemment mentir à bride avalée. Combien que de cet autel ils ne conviennent point entreeux, car ceix de Rome affirment qu'ils lout, et ceux de Pise le mon-trent aussi bien, au faubourg tirant vers la mer.

Pour faire, leur profit de tout, ils n'ont point oublié le couteau duquel Malchus ent l'orcille coupés, comme à c'éstit un joyau digne de mettre en relique. J'avais oublié la crosse, laquelle se montre à Saint-Étienne-de-Orès, à Paris, de laquelle il faut estimer autant que de l'autel ou de la basinle. car c'est une même raison.

Il y a nn petit plus d'apparence à son bourdon; car il est bien à présumer qu'il pouvait être armé de tel baton allant par les champs. Mais il gatent tont de ne se pouvoir accorder; car ceux de Cologne se font forts de l'avoir, et ceux de Triers semblablement. Ainsi s'e démentant l'un l'autre.

semblablement. Ainsi, se démentant l'un l'autre, ils donnent bien occasion qu'on n'ajoute nulle foi à tous deux.

Je laisse de parler de la chaîne de saim Paul, dont il fut liés laquelle se montre à Rome, re son église; item, du pilier sur lequel saint Pierre fut matyrisé, lequel esté Saint-Anassase. Je laissenlement à penser anx lecturs d'où c'est que cette chaîne a été prise, pour en faire une relique; item, à savoir si en ce temps-là on exécutait les hommes sur des piliers.

### Des autres apôtres.

Nous traiterons en commun de tous les autres apôtres, pour avoir plus tôt fait. Et premièrement nous raconterons oû il y en a des corps entiers,, afin qu'en faisant conférence de l'un à l'autre, on juge quel arrêt on peut prendre sur leur dire. Chacun sait que la ville de Toulouse en pense avoir sir, savoir : saint Jacques-le-Majeur, saint André, saint Jacques-le-Mineur, saint Philippe, saint Simon et saint Jude. A Padoue est le corps de saint Mathias; à Salerme, le corps de saint Mathieu; à Orconne, celui de saint Thomas; au royaume de Naples, celui de saint Barthélemi:

Avisons minintenant lesquels out deux corps ou trois. Saint André a un second corps à Amalít; saint Philippe et saint Jacques-le-Mineur, chacan aussi un autre à Rome, ad Sanctos Apontolos; saint Simon et saint Jude, aussi-bien à Rome, en l'église Saint-Pierre; saint Barthélemi à Rome, en son église. En voilà déjà six qui ont deux corps chacun; et encore, de superabondant, la peau de saint Barthélemi est à Pise.

Toutefois, saint Mathias a emporté tous les autres; car il a un corps à Rome, à Sainte-Marie-la-Majeure, et le troisième à Triers; outre cela encore a-t-il une tête à part, et un bras à part, à Rome même.

Il est vrai que les lopins qui sont de saint André, çã et là, récompensent à demi; car à Rôme, en l'église Saint-Pierre, il y a une tête; en l'église Saint-Chrysostome, il a une épaule; à Saint-Ebustede, une côte; et an Saint-Esprit, un bras; à Saint-Blaise, je ne sais quelle autre partie; à Aix en Provence, un pied. Qui conjoindrait cela ensemble, ce serait tantôt pour enfaire deux quartiers, moyennant qu'on les pût bien propòrtionner.

Or, comme saint Barthélemi a laissé sa peau à Pise, aussi y a-t-il laissé une main. A Triers il y en a je ne sais quel membre, à Fréjus, un dojet; à Rome, en l'église Sainte-Barbe, d'autres reliques. Ainsi encore n'est-il point des plus pauvres, ear les autres u'en ont pas tant.

Touteføis chaeun en a encore quelque lopin, comme sint Philippe au pied à Rome, ad Sanctos-Apostolos, et à Sainte-Barbe i en esis quelles reliques; Item, plus à Triers. En ces deux dernières églises, ; il a semblablement saint Jacques pour compagnon, lequel a pareillement, une tête en l'église Saint-Pierre, un bras à Saint-Chrysogone, et un autre ad Sanctos-Apostolos.

Saint Mathieu et saint Thomas sont demeurés, les plus pauvers çar le premier avec son corps n'a sinon quelques os à Triers, un bras à Rome à Saint-Marcel, et à Saint-Nicolae une tête ; sinon que par avenure il m'en soit échéppé quelque chose, ce qui se pourrait bien faire; ear en tel abime, qui n'y serait confos ?

Pour ce qu'ils trouvent en lenr chroniques que le corps de saint Jean-l'Evangelist a'évanouit incontinent après qu'on l'eût mis en la fosse, ils n'ont pu produire de ses ossemens. Mais, pour suppléer ce défaut, ils se sont rués, sur son bagage. Et premièrement ils se sont rués du calice, auquel il but le poison, étant condamné par Domitien. Mais pour ce que deux l'ont voula avoir , il nous faut croire ou ce que disent les alchimistes de leur multiplication, ou

que ceux-ci, avec leur calice, se sont moqués du monde. L'un est à Bologne, et l'autre à Rome à Saint-Jean-de-Lattan. Ils ont puis après controuvé son hoqueton, et une chaine dont il était lié quand on l'amena prisonnier d'Ephèse, avec l'ovatoire où il souliait prier étant en la prison.

Je voudrais bien savoir s'il avait lors mequisiers à louage pour lui faire des oratoires ; item', quelle familiarité avaient les chrétiens avec sa garde; pour retirer sa chaîne, et en faire une relique? Ces moqueries sont trop sottes, et fût-co pour abuser les petits enfains.

Mais le joyau le plus férial est des douxe pegines des apotres, qu'on montre à Notre-Dame de l'He-aur-Lyon. Je pense hien qu'ils cont été du commencement là mis, pour fafre accoprir qu'ils caient aux douze pairs de France; mais depuis, leur-dignité s'est accrue et sont devenus apostoliques.

## De sainte Anne.

Il nous faut dorénavant dépêcher, ou autrement jamais nous ne sortirons de cette forêt. Nous réciterons donc en herf les reliques qu'on a des saints qui ont été du temps que Notre-Seigneur Jésus-Christ vivait; puis conséquement des martyrs anciens et des autres saints. Sur cela les lecteurs auront à juger quelle estime ils-en derront avoir.

Sainte Anne, mère de la vierge Marie, a l'un de ses corps à Apt en Provence, l'autre à NotreDame de l'île à Lyon. Outre cela, elle a une tèse à Triers, l'autre à Duren près Cologne, l'autre en Thurnge, en une ville nommée de son nom, Je laisse les pièces qui sont en plus de cent lieux; et entres autres il me souvient que Jen ai, baix me partie en l'abbàye d'Orcamps près de Noyon, dont on fait grand festin. Finalement, elle a un de ses bras à Rome en l'églite Saint-Paul. Qu'on preine fondement la-dessus, si on peut.

## Du Lazare, de la Madeleine, etc.

Il y a puis après le Lazare, et la Madeleine sa seur. Touchant de lui, i în â que trois corps que je sache; l'un est à Marseille, l'autre à Autun, le troisième à Avalon. Il est vrai que ceux d'Autun en ont eu grup procès à l'encoutre de ceux d'Aution. Mais après avoir beaucoup dépensé d'argent d'un cobé et d'autre, ils ont tous deux gagué leur eauxe; pour le moins ils sont demeurés en possession du titre.

Pour re que la Madeleine était femme, il fallait qu'elle fit inférieure à son frère : pourtant elle n'a eu que deux corps, dont un est à Vézelai prês d'Auxerre; et l'autre, qui est de plus grand renom, à Saint-Maximin en Provenee; là où la tête est à part, avec son Nôl me tangere, qui est un lopin de cire, qu'on pense être la marque que Wotre-Seigneur Jésus-Christ lui fit, par dépit, pour ce qu'il detait marri qu'elle le vouldit toucher.

Je ne dis pas les reliques qui en sont dispersées par tout le monde, tant de ses os que de ses cheveux. Qui voudrait avoir certitude de tout cela, il s'enquerrait pour le premier, à avoir sile Lazire et ses deux sœurs, Marthe et Middeline, sont jamais venus en France pour précher. Car. en jisant les histoires anciennes, et en jugeant du tout avec raison, on voit évidemment que c'est la plus sotte fable du monde, et làquelle a autant d'apparence que si on disait que les nuées sont peaux de veau, et néanmoins ee sont les plus certaines reliques qu'on ait; mais encore qu'ainsi fât, il suffissit d'abusec d'un corps en qu'ainsi fât, il suffissit d'abusec d'un corps en qu'ainsi fât, s'affissit d'abusec d'un certain s'entre de la contra de la comme de la comme

## De saint Longin et des trois Rois.

Ils ont aussi bien canonisé celui qui perça le côté de Notre-Seigneur en la croix, et l'ont appelé saint Longin. Après l'avoir ainsi baptisé, ils lui ont donné deux corps, dont l'un est à Mantoue, et l'autre à Notre-Dame de l'Ile près Lyon(1).

Ils ont fait le semblable des sages qui vinrent adorer Notre-Seigneur Jénsa sprès sa nativité. Et premièrement, ils ont déterminé du nombre, disant qu'ils n'étaient que trois. Or, l'Evangile ne dit pas combien ils étaient; et aucuns des docteurs anciens ont dit qu'ils étaient quatorze; comme celui qui a écrit le commentaire imparfait sur saint Mathieu, qu'on intitule de Chrysostome. Après, au lieu que l'Évangile les dit philosophes, Après, au lieu que l'Évangile les dit philosophes.

<sup>(1)</sup> On a parlé plus haut de sa lance. Voyez aussi l'article Longin dans le Dictionnaire.

ils en ont fait des rois à la hâte , saus pays et sans sujets. Finalement ils les ont baptisés, donnant nom à l'un Balthasar, à l'autre Melchior, et à l'autre Gaspar. Or , encore que nous leur concédions toutes leurs fables ; ainsi frivoles qu'elles sont, il est certain que les sages retournèrent au pays d'Orient. Car la sainte écriture le dit, et ne peut-on dire autre chose sinon qu'ils moururent là. Qui est-ce qui les a transportés depuis? et qui est-ce qui les connaissait, pour les marquer, afin de faire ainsi des reliques de leurs corps? Mais je m'en déporte, d'autant que c'est folie à moi de redarguer des moqueries tant évidentes. Seulement je dis qu'il faut que ceux de Cologne et ccux de Milan se combattent à qui les aura (1); car tous deux prétendent ensemble de les avoir. ce qui ne se peut faire. Quand leur procès sera vide, lors nous aviserons ce qu'il sera de faire.

#### De saint Denis.

Entre les martyrs anciens, saint Denis est des plus célèbres; car on le tient pour un des disciples des apdrese, et le premier évangéliste de. France. A esuse de cette dignité, on a de ses reliques en plusieurs lieux. Toutefois, comme l'on dit, le corps est demeuré entier seulement en deux lieux, à Saint-Denis en France, et à Regensbourg (a) en Allemagne.

<sup>(</sup>i) Calvin se trompe. On ne montre à Milan que le tombeau vide des trois rois. Voyez l'article Rois, (2) Regensburg est le nom allemand de Ratisbonne.

Pour ceque les Français maintemient del Woir, cets de Regensbourg un funcent le procès à Rome, il y a environ cent ans, et le corps leur fur adjugé, par sentence définitive, présent l'ambasadeur de France, dont ils ont une belle bulle. Qui dirait à Saint-Denis près Paris que le corps n'est point la , il serait lapide.

Quiconque voudra contredire qu'il ne soit à Regensbourg sers tenu pour héretique, d'autant qu'il sera rebelle au saint siège apostolique. Ainsi le plus expédient sera de ne s'entremettre point en leurs querelles. Qu'ils se crèvent les yeux les uns aux autres s'ils veulent, et en ce faisant qu'ils ne profitent de rien, sinon pour découvrir que tout leur cas git en mensonge.

## De saint Étienne.

De saint Étienne ils en ont tellement parti le corps, qu'il est entier à Rome'en son église; le chef à Arles, et des os, on en a en plus de deux cents lieux. Mais pour montrer qu'ils sont des adhérens de ceux qui l'ont meutri, ils ont canonisé les pierres dont il a été lapidé.

On demandera où c'est qu'on les a pu trouver, et eomment ils les ont eues, de-quelles mains et par quel moyen. Je réponds brièvement que cette demande est folle; car on sait bien qu'on trouve partout des cailloux, tellement que la voiture n'en coûte guère. A Florence, à Arles aux Augustins, au Vigan en Languedoc, on en montre. Celui qui voudra se fermer les yeux et

l'entendement eroirs que ce sont les propres pierres dont saint Étienng fut lapidé. Celui qui voudra un peu considérer s'en moquera. Et de fait les carmes de Poitiers en ont bien trouvé depuis quatorre ans, auxquelles ils ont assigné l'office de delivrer les femmes, l'esquelles sont en travail d'enfant. Les jacobins, auxquels oun vait dérobé une côte de sainte Marguerite servant à derobé une côte de sainte Marguerite servant a cet usage, leur oût fait graden onies e, eriant contre leur abus; mais en la fin ils ont gagné en tenanthon.

#### Des saints Innocens.

J'avais quasi délibéré de ne parler des Innocens, pour ce que quand j'en aurais assemblé une armée, ils répliqueront toujours que cela ne contrevient point à l'histoire, d'autant que le nombre n'en est point défini. Je laisse done à parler de la multitude. Sculement, qu'on note qu'il y en a, en toutes les régions du monde. Je demande maintenant comment c'est qu'on a trouvé leurs 'sépulcres si long-temps après ; vu qu'on ne les tenait point pour saints quand Hérode les fit mourir. Après, quand c'est qu'on les a apportés. Ils ne me peuvent répondre autre chose, sinon que e'a été einq ou six cents ans après leur mort. Je m'en rapporte aux plus pauvres idiots qu'on pourra trouver, si on doit ajouter foi à des choscs tant absurdes.

Après, encore qu'il s'en fût trouvé par fortune quelqu'un, comme se pouvait-il faire qu'on en apportat plusieurs corps en France, en Allemagne, en Italie, pour les distribuer en des villes tant éloignées l'une de l'autre? Je laisse donc cette fausseté pour convaineue du tout.

## De saint Laurent.

Pourtant que saint Laurent est du nombre des anciens martyrs, nous lui donnerons iei son lieu. Je ne sais point que son corps soit en plus d'un lieu, c'est savoir à Rome en l'église dédiée à son nom. Il est vrai qu'il y a puis après un morcau de sa chair grillée; item, deux foles pleines, l'une de son sang, et l'aure de sa graise; item, en l'église surnommée Panisperne (1) son bras et de ses os, et à Saint-Silvestre d'autres reliques. Mais si on voulait amasser tous les ossements qui s'en montrent seulement en France, il y en aurait pour former deux corps sulong et au large.

Il y a puis après la grille sur laquelle il fut rôti, combien que l'église qu'on surnomme Panisperne se vante d'en avoir une pièce. Or pour la grille, encore la laissemi-je passer; mais ils ont d'autres réliques trop fériales, d'esquelles il ne m'est point licite de me taire : comme des charbons, qu'on moutre à Saint-Eustache; i'em, une servicte dont l'Ange torcha son corps.

Puisqu'ils ont pris le loisir de songer telles reveries pour abuser le monde, que ceux qui ver-

<sup>(1)</sup> L'église de Saint-Laurent in Panisperné, à Rome, est un titre de cardina!.

ront set avertissement prennent aussi loisir de penser à eux pour se garder de n'être plus ainsi moqués.

D'une même forge est sortie sa tunique, qu'on montre à Rome même en l'église Sainte -Barbe. Pour ce qu'ils ont out dire que saint Laurent était diacre, ils ont pensé qu'il devait avoir les mêmes accourtemens dont leurs diacres se déguisent en jouant leur personnage à la messe; mais c'était bien un autre office de ce temps-la, en l'église chrétienne, que ce n'est à présent en la papauté. C'étaient les commis ou députés à distribuer les aumônes, et noia point bateleurs pour jouer des farces. Ainsi ils n'avaient que faire de fous pour se déguiser.

### Des saints Gervais et Protais.

Nous ajouterons à saint Laurent, saint Gervaiset saint Protais, desquels le sépulere fut trouvé à Milan du temps de saint Ambroise, comme luimême le testifie; pareillement saint Jérôme, saint Augustin, et plusieurs autres. Et ainsi, la ville de Milan maintient qu'elle en a encore les corps.

Nonobstant cela, ils sont à Brisach en Allemagne, et à Beançon en l'église protosisale de Saint-Piorre, sans les nières infinies qui sont éparses en diverses églises : tellement qu'il faut nécessairement que chaeun ait eu quatre corps pour le moins, ou qu'on jette aux champs tous les os qui s'en montreut à fausses enseignes. De saint Sébastien.

Pour ce qu'ils ont donné à saint Sébastien l'oflice de guérir de la pesce, cela a fait qu'il a été plus requis, et que chaeun a plus appété de l'avoir. Ce crédit l'a fait multiplier en quatre corps entiers : dont l'un est à Rome à Saint-Laurent, l'autre à Soissons, le troisième à Piligni près Nantes; le quatrième près de Narhonne, au lieu de senativité.

En outre, il a deux têtes; l'uur à Saint-Pierre de Rome, et l'autre aux Jacobins de Toulouse. Il est vris quelles sont creuses, si on s'en rapporte aux cordeliers d'Angers, lesquels es disent en avoir la curvelle. Rem plus, les Jacobins d'Angers en ont un bras. Il y en a un autre d'Saint-Stein de Toulouse (1), un autre à la Case-Dieu en Forêt, saus les meus lopins qu'en sont en plusieurs églises. Mais quand on aura bien contrepesé, qu'on dévine où est le corps de saint Schastien.

Même ils n'ont pàs été contens de tont cela, s'ils ne faissient sussi-bien des reliques des flèches dont il fut tiré, desquelles ils en montrent une à Lambesc en Provence, une à Politers aux Augustins, etles autres par-ei, par-là. Par cela voit-on bien qu'ils ont pensé de ne jamais rendre compte de leurs tromperies.

De saint Antoine

<sup>(1)</sup> Saint-Sternin ou Saint-Saturnin.

pour lui multiplier ses reliques : car d'autant que c'est un saint colère et dangereux, comme ils fe feignent, lequel brûle ceux à qui il se courrouce : par cette opinion il se fait craindre et redouter. La crainte a engendré dévotion, laquelle aaiguisé l'appétit, pour faire désirer d'avoir son corps, à cause du profit. Pourquoi la ville d'Arles en a cu grand combat, et long, contre les Atomiens de Viennois : mais l'issue n'en a été autre qu'elle a accoutumé d'être en telle matière; c'est-à-dire, que tout est demeuré en confus : car si on voulait liquider la vérité, l'une des parties n'aurait bonne cause.

Avec ces deux corps, il a un genou anx Augustins d'Albi; à Bourg, à Maeon, à Dijon, à Châlons, à Ouroux, à Besançon, des reliques de divers membres, sans ec qu'en portent les quêteurs, qui n'est point petite quantité. Voilà que c'est d'avoir le bruit d'être mauvais : ear sans cela le bon sinit fût demeuré en as fosse ou en quelque coin, sans qu'on en eût tenu compte.

De sainte Pétronille (1); de sainte Suzanne; de sainte Hélène et des onze mille Vierges.

Javais oublié sainte Perronelle, la fille de saint Pierre, laquelle a son corps entier à Rome en l'église de son père; item plus, des reliques à part à Sainte-Barbe. Mais elle ne laisse point pour-

<sup>(1)</sup> Appelée plus généralement Pétronille, et aussi Perronelle, Pernelle, etc.

tant d'en avoir un autre au Mans, au couvent des Jacobins : lequel est là tenu en grande solemnité, pour ce qu'il guérit de fièvres.

Dautant qu'il y a eu plusieurs saintes nommées Suzame, je ne sais pas bonnement si leur inteution a été de redoubler le corps d'une: mais tant y a qu'il y a un corps de sainte Susanne à Rome, en l'église dédiée de son nom, et un autre à Tonlouse.

Sainte Hélène n'a pasété si heureuse : car outre son corps qui est à Venise , elle n'a gagné de superabondant qu'une tête, laquelle est à saint Géreon de Cologne.

Sainte Ursule l'a surmontée en cette partie; son corps premièrement, est à Saint-Jean-d'Angely; elle a puis après une tête à Cologne, une portion aux jacobins du Mans, une autre aux jacobins de Tours, l'autre à Bergerat.

De ses compagnes, qu'on appelle les onze mille vierges, one a bien peu, pont enavoir partout. Et de fait, ils se sont bien aidée de cela pour oser mentir librement, car outre cent chirrettes d'ossemens qui sont à Cologné, il li y a, à grande peine, ville en toute l'Europe, qui n'en soit remparée ou en une église, ou en plusieurs.

De quelques autres saints.

Si je commençais à faire la montre des saints vulgaires, j'entrerais en une foret dont je ne trouverais jamais issue; par quoi je me contenterai d'alléguer quelques exemples en passant, III. dont on pourra faire jugement de tout le resse. A Poitiers, il y a deux églisse qui se disputent le cops de saint Hilaire, à savoir les chanoînes, de son église, et les moines de la Selle; le procès me ats pendant au crochet, jusqu'à ce qu'on en fassé visitation. Cependant, les idolatres seront contraints d'adorre deux cops d'un homme; les tidèles laisseront reposer le corps, où qu'il soit, saus sen souter.

De saint Honorat, son corps est à Arles, et aussi bien à l'île de Lérins, près Antibes.

Saint Gilles a l'un de ses corps à Toulouse, et l'autre à une ville de Languedoc, laquelle porte son nom.

Saint Guillaume est en une abbaye du Languedoc, nommée Saint-Guillaume du désert, et en une ville d'Aussois, nommée Ecrichen, avec la tête à part, combien qu'il ait une autre tête au fanbourg de Duren en Juliers, en l'abbaye des Guillemius.

Que dirai-je de saint Saphorin on Simphorien, lequel est en tant de lieux en corps et en os.

Pareillement de saint Loup, qui est à Auxerre, à Senis, à Lyon, et faisait-on accroire qu'il était à Genève (1). Autant de saint Ferréol, qui est tout entier à Uzès, en Languedoc, et à Brioude en Auyergne. Au moins qu'ils fissent quelques bonnes transactions ensemble, pour ne point taut

<sup>(</sup>t) Calvin peut se tromper ici; car il y a plusieurs saints coups : saint Loup de Troyes , saint Loup de Sens', saint Loup, de Lyon , etc. ; j'en connais quinse.

découvrir leurs mensonges, comme ont fait les chanoines de l'riers avec ceux de Liége, touchant la the de sint Lambert, caff ils ont composé à quelque somme d'argent, pour l'intérêt des offendes, de ne la montrer publiquement, de peur qu'on ne s'étonnât de la voir en deux villes tant voisines. Mais c'est ce que j'ài dejà dit du commencement, ils n'ont point pease d'avoir jamais un contrôleur qui osat ouvrie la bouche pour remontre leur impudence.

On me pourrait demander comment ces batisseurs de reliques, vu qu'ils ont ainsi amasse sans propos tout ce qui leur venait en la tête, et en soufflant ont forgé tout ce qu'il leur plaisait, ont laissé derrière les choses notables du vieux testament. A cela je ne saurais que répondre, sinon qu'ils les ont méprisées, pour ce qu'ils n'espéraient point d'en avoir grand profit. Combien qu'ils ne les ont du tout oubliées; car à Rome ils se disent avoir des os d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob , à Sainte-Marie supra Minervam. A Saint-Jean-de-Latran, ils se vantent d'avoir l'arche de l'alliance avec la verge d'Aaron, et néanmoins ceuc verge est aussi bien à la Sainte-Chapelle de Paris, et ceux de Saint-Salvador en Espagne en ont quelque pièce.

Outre cela, ceux de Bordeaux maintiennent que la verge de saint Martial, qui se montre la en l'église de Saint-Severin, est celle même d'Aaron. Il semble avis qu'ils aient voulu faire miracle nouveau, à l'envi de Dieu: car comme cette verge fut convertie en serpent, par la vertu d'icclui, aussi maintenant ils l'ont convertie en trois verges.

Il peut bien être qu'ils aient beaucoup d'autres manifeles de l'ancien testament. Mais il suffit d'en avoir touché ce mot-là, pour montrer qu'ils se sont portés aussi loyalement en cet endroit qu'en tout le reste.

Je prie mainteunt le lecteur d'aroir souvenance de ce que j'ai dit du commencement, c'est que je n'ai pas eu des commissaires pour visiter les sacristies de tous les pays dont j'ai fait par c'dessus mention. Pourtant, il ne faut pointprendre ce que j'ai dit des reliques, comme un segistre ou inventaire entier de ce qui s'en pourrait trouver. Je n'ai nommé d'Allemagne que environ demi-douraine de villes, je n'en ai nonmé d'Espagne que trois, que je sache; d'Italie environ une quinzaine; de France, de trente à quarante, et de celles-la encore n'ai-je dit tout ce qui en est.

Que chacun done l'asse conjecture en soi-mème poud tripotage ce serait, si om metait par ordre la multitude des reliques qui sont par toute la chrétienté; je dis senlement des pars qui nous sont connus, et où nous hantous. Cer le principal est de noter que toutes les reliques que l'on montre de Jésus-Christ par dech, et des prophètes, on les trouve aussi bien en Gréce, et en Asie, et aux autres régions, où il y a des églises chrétiennes.

Or, je demande maintenant, qu'and les chrètiens de l'église orientale disent que fout ce que nous en pensons avoir est par devers eux, quelle résolution pourra-t-ou prendre là-dessus? Si on les contredit, alléguant qu'un tel corps saint lut apportépar des marchands, l'autre par des moines, l'autre par un évêque; qu'une partie de la couronne d'épiues fut envoyée à un roi de France par l'empereur de Constantiuople, l'autre conquise par la guerre, et ainsi de chaque pièce, ils liocheroul la éte en se moquate.

Comment viderat-eon ces querelles? Car én cause douteuse, il faudra juger par conjectura. Or, en ce faisant, ils gagneront toujours : car ce qu'ils ont à dire de leur côté est plus vraisembable que tout ce qu'on pourra prétendre du côté de par deçà. C'est un point facheux à démèler, pour ceux qui voudront défendre les reliques.

Pour faire în, je prie et exhorte, au nom de Dien, tous lecteirs de vonloir entrudre la vérité, pendant qu'elle leur est aut ouvertement montrée, et consaître que cête s'est fait par une singulière providence de Dien, que ceux qui out voulu ains séduire le pauvre monde, out été tant avengles, qu'ils n'on lopint pens é couvrie autrement leur mensonges, mais comme Madisnités, syaul seyeux errés, se ond tessés les uns contre les autres. Comme nous vojous qu'ils se font cux-nèmes la querre et se dénettent natuellement. Quicconque ne se souda, point endureir pour répügner à

toute raison à not excient, encore qu'il ne soir pas pleimente li hartiit que c'est une idolatrie exé, crable d'adorer relique aueune, quelle qu'elle soit, vraice oi fausse, néamoins voyant la fausseit ent évidente, n'aura jamais le courage d'en haiser une seule, et quelque dévotion qu'il y ait eue auparavant, il en sea cultivement dévotité.

Le principal serait bien, comme j'ai du commencement dit, d'abolir entre nous chrétiens, cette superstition païenne, de canoniser les reliques , tant de Jésus-Christ que de ses saints, pour en faire des idoles. Cette façon de faire est une pollution et ordure, qu'on ne devrait nullement tolérer en l'église. Nous avons déjà remontré, par raisons et témoignages de l'Écriture, qu'ainsi est. Si quelqu'un n'est content de cela, qu'il regarde l'usage des pères anciens, afin de se conformer à leurs exemples. Il a eu beaucoup de saints patriarches, beaucoup de prophètes, de saints rois, et autres fidèles en l'ancien testament : Dieu avait ordonné plus de cérémonies de ce temps-là que nous n'en devons avoir : même la sépulture se devait faire en plus grand appareil que maintenant, pour représenter, par figure, la résurrection glorieuse, d'autant qu'elle n'était pas si clairement révélée de parole comme nous l'avons. Lisons-nous qu'on ait tiré hors les saints de leurs sépuleres, pour en faire des poupées ? Abraham, père de tous fidèles, a-t-il jamais été élevé? Sara, aussi princesse en l'église de Dieu, a-t-elle été retirée de la fosse? Ne les a-t-on pas laisses avec tous les autres saints en repos?

Mais le peuple d'Israël, dira quelqu'un, était enclinà la superstition. Je demande ce que c'est de nous? N'y a-t-il pas sans comparaison plus de perversité entre les chrétiens, en cet endroit, qu'il n'y eut iamais entre les Juifs?

Avions ce qu'il a cés fait en l'église ancienne, il est vrai que les fidèles ont toujours mis peime de retirer les corps des martyrs, afin qu'ils ne fissent mangés des bêtes et des oiseaux, et les onnesvelis hontement, comme nous lisons et de saint Jean-Baptiste et de saint Étienne. Mais c'était afin de les mettre en terre, pour les laisser jusqu'au jour de la résurrection, et non pas les colloquer en vue des hommes, pour s'agenoniller devant.

Jamais cette malheureuse pompe de les cananiesr na été introduite en l'église ; jusqu'à ce que tont a été perverti, et comme profané, partie par la bétise des prélats et pasteurs, partie par leur avariée, partie qu'ils ne pouvaient résister à la contume, depuis qu'elle était recue et aussie que le peuple cherchait d'être abuse; a adonnama plutoi à folies puériles, qu'à la vraie adoration de Dieu, Pourtant, ce qui a été mal commencé, et mis sus contre toute raison, devrait être totalement abattu, qui voudrait droitement corriger l'abus, Mais si on ane peut venir du premier comp à cette intelligence, pour le moins que l'on en vienne à l'autre; et qu'on ouvre les yeux, pour discerner quelles sont les reliques qu'on présente.

Or, cela n'est pas difficile à voir à quiconque y voudra entendre; car, entre unit de mensonges à patens, connue je les ai produits, ou essee qu'on choisira une vasie relique, de laquelle on se puisse tenir certain? Davantage, ce n'est rien de ce que j'en ai touché, au prix de ce quiren reste. Même cependant qu'on imprimair ce livret, on ma a verti dun troisième prépue de Notre-Seigneur, qui se montre à Hildesheim, dont je navais fait uullement mention. Il y en a une infinité de semblables. Finalement, la visitation decouvrirait encore cent fois plus que tout ce qui sen peut dire.

Ainsi, que chacun à son endroit s'avise de ne se laisser à son escient traiuer comme une bête, pour errer à travers champs, sans qu'il puisse apercevoir, ui voie; ni sentier, pour avoir quelque sâre adresse.

Il me souvient de ce que j'ai vu faire aux marmousets de notre paroisso, étaut petit enfant. Quand la fêto de saint Etienne venait, on parait aussi bien de chapeaux et affiquets les images des tyrans qui le lapidaient (car ainsi les appelle-ton- en commun langage), comme la sienne. Les pauvres femnes, voyant les tyrans añsic en ordre, les prenaient pour compagnous du saint, et chacun avait sa chandelle; qui plus est, cela se faisait bien au diable, comme à saint Michel.

Ainsi en est-il des reliques; tout y est si brouillé et confus, qu'on ne saurait adorer les os d'un martyr, qu'on ne soit en danger d'adorer les os de quelque brigand ou larron, on bien d'un faire ou d'un chien ou d'un cheval. On ne saurait adorer un anneau de Notre-Dame, ou un sien peigue, ou ceinture, qu'on ne soit en danger d'àdorer les bagues de quelque paillarde.

Pourtant, se garde du danger qui voudra, ear nul d'orénavant ne pourra prétendre exeuse d'ignorance.

FIN DU TRAITÉ DES RELIQUES.



# TRAITÉ DES SAINTES RELIQUES,

PAR L'ABBÉ DE CORDEMOY,

Débarrassé des inutilités et des lenteurs, mais conservé dans le texte original. Ce traité a été public en l'anuée 1719, dedié à M. Bôte, conseiller du roi. Nous l'avons abrégé sans en altérer le texte. C'est une réponse au livre de Calvin. On ne s'en douterait pas, — Mais nous avons pensé qu'on nous saurait bon gré d'avoir mis cet extrait à la suite du petit chef-d'œuvre de Calvin.

#### TRAITÉ

## DES SAINTES RELIQUES.

#### § I. Ce qu'on entend par les Reliques.

L'exist donne généralement le nom de Refeques à tout ce qui nour reste des asints après leur mort. Elle regarde les corps des saints, comme ayant été les temples du Saint-Esprit, et ses vic times par le martyre ou par la pénitence. Ainsi l'honneur, qu'elle veut que nous leur rendions dans cette vue, retourne à Dieu même.

Si l'affection que nous avons pour une personne qui nous raist du bien, v'étend à tout ce qui nous reste d'elle après sa mort, peut - on trouver étrange que nous honorions les reliques des anins 21 sont affermi notre foi, ou par leurs doctes écrits, ou par l'effusion de leur sang; et tous nous ont hissé des exemples admirables de veru. D'ailleurs, comme le remarque saint Chrysostome, rien ne nous excite davantage à les imiter, que la vue de leurs corps. Dieu, dit ce grand docteur, nous les veut laisser, afin qu'avant toujours devant les veux ces saintes d'entre de qu'avant toujours devant les veux ces saintes de

ponilles, nous nous animions à la pratique des

vertus qui les ont consacrées.

Comment n'aurions-nous pas de la vénération pour ceux que Dien a lui-même honorés par des miracles, avant et après leur mort? C'est ce que l'Fériture nous apprend en divers endroits, comme nous l'allons voir.

#### § II. Dieu a honoré les saints par des miracles.

Commençous par l'ancien testament. Elle se concha sur le corpa d'un enfant qui vensit de mourir, et le rendit vivaut à sa mère. Son disciple Elizée, ressuscita de la même manière le fils d'une autre veuve. Il recurensulte avec une extrême joie le manteau que lui -laissa tomber Elie, lorsqu'il fut enlevé dans un char de feui? C'était pour Élizée, dit saint Chrysostome, un héritage plus précieux que tout for du monde. Et, comme il avait vu que ce prophète, pour traverser le Jourdain à pied see, en avait séparé les eaux avec ce manteau, il fit aussi la même chosé.

Mais ce qui arriva après sa mort n'avait pointencore eu d'exemple. Le seul attouchement de sés os rendit la vie à un homme, qui fut feté par hasard dans son tombeau; et l'Écriture nous dit la-dessus que le corps mort d'Elizée prophétisa.

Saint Cyrille de Jerusalem enseigne pourquoi les corps des saints doivent être respectés : « afin dit-il, qu'on n'honore pas seulement leur Ame, mais qu'on croie aussi qu'il reste dans leurs corps une certaine vertu.

Quand Vigilance osa parler des reliques avec mépuis, saint Jérôme lui dit, pour le confondre : « Si les os des morts souillent les personnes qui les touchent, comment Élizée, tout mort qu'il était, a-t-il pu ressusciter un mort? »

La terre, siu loquelle marchait e prophète, parta iš vieñable à Naman (qu'il avait quéri de la lèpre), que ce prince lui fit cette prière, avant que de retourner en Syrie : Permette-moi d'emporter la charge de deux mulets de cette terre. » Était-ce par un esprit de superstition qu'il parlait ainsi? Non certainement : Que voulai-il done faire du peu de terre, qu'il demandait avec unu d'instance? En clever dans son pays un autel, où il put accifier au vrai Dieu qu'adorait Élizée. Lorsque Théodoret examine cet endroit de l'Écriture, il appelle Naaman un homme admirable. Nos réformés n'aumient garde d'en parler de même.

Si nous ouvrons l'Évangile, nous y trouvons d'abord qu'une femme, malade depuis douze années d'une perte de sang, entendit parler de Jésus; qu'elle vint derrière lui au travers du peuple, en disant, si je puis seulement toucher le bord de sa robe, je serai guérie; qu'elle le toucha; et qu'elle fut guérie à l'instant même. Les pères de l'Église, qui ont parlé de cette femme, admirent sa foi. Ils la proposent même

aux chrétiens, comme un exemple, qu'ils doi-

Quand les habitans de Génézareth surent que Jésus-Christ était chez eux, « ils envoyèrent dans. tout le pays d'alentour, et lui présentèrent tous les malades, le priant qu'il leur permit de toucher seulement le bord de sa robe; et tous ceux qui le toucherent furent guéris. » Si nos prétendus réformés cussent vécu de ce temps-là, ils sc fussent bien gardés de faire la même chose : car voici ce que dit Calvin sur cet endroit de l'Évangile. « Il y a apparence que ecs gens étaient enveloppés de quelque superstition quand ils restreignaient la grâce du Christ à l'attouchement de sa robe. Pour le moins, ils le dépouillaient d'une partie de son honneur, vu qu'ils n'espéraient point de sentir aucun secours de sa vertu par sa simple parole. Mais lui , de peur d'éteindre le lin fumant, s'accommode à leur rudesse (1), »

Ainsi Calvin ne se contente pas d'accuser de superstition ceux de Génézareth, il veut encore que Jésus-Christ, la sainteté même, les ait sontenus dans ce mal.

Nous lisons, dans les actes des apôtres, que fort peu de temps après l'ascension de Notre-Seigneur, « le nombre des fidèles s'augmentait de plus en plus : de sorte qu'ils apportaient les mahades dans les rues, et les mettaient sur des lits, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre couvrit au

Commentaire sur Charmonie des évangiles , etc.

moins quelqu'nn d'eux, et qu'ils fussent guéris de leurs infirmités. Calvin se fiche encore de ce que les éatholiques se servent de cet endroit de l'éériture peur justifier la conduite de l'église sur les reliques. « Je réponds, dit-il, que de tout ce que saint Lue racoute avoir été fait par des gens rudes et ignorans de la vraie foi, il ne s'ensuit pas qu'il le faille affirmer être du tout bon et droit. Car yoici à quoi tendent les papistes, c'est que le monde étant détourné de Christ, ait son recours aux saints. » Ces premiers fiédés ignoraient la vraie foi! Le peut-on, croire de gens que les apôtres mêmes venaient d'instruire?

Enfin nous trouvons dans les actes des apôtres, que « Dieu faisait des miracles si extraordinaires par les mains de Paul, que l'on portait même les mouchoirs et les tabliers , qui avaient touché à son corps, sur les malades; et qu'ils étaient guéris. » Cet endroit marque avec évidence que la coutume, qu'ont les eatholiques de faire toucher, pour les malades, des linges ou d'autres choses aux reliques des saints, est aussi ancienne que l'église, et que le grand saint Paul l'a approuvée, en se laissant ainsi toucher. Calvin redouble ici contr'eux sa colère. « Tant plus, dit-il, se montrent ridicules les papistes, qui s'aident de ce passage, pour faire valoir leurs reliques : comme si Paul avait fait valoir ces couvre-chefs, afin que les gens les baisassent en son honneur par dévotion, comme en la papauté on adore les souliers de saint François ; la ceinture de sainte Rose ; le prigne de sainte Marguerite, et tels autres fatras... Ces invectives tombeut d'elles - mêmes, i lorsque l'église catholique déclare qu'elle ne rend à aucune créature l'adoration qui n'est due qu'à Dieu; et qu'elle ne respecte les corps des-saints, que parce qu'ils ont été les temples du Saint-Esprit.

§. III. Que les premiers fidèles avaient beaucoup de respect pour les reliques.

On ferait un gros volume, si l'ou voulait rapporter toutes les preuves de cette vérité. Il suffira de mettre ici les plus considérables.

Lorsque saint Ignace d'Antioche cut souffert. La mort à Rome, pour Jésus-Christ, les actes de son martyre nous apprennent que ses os, recueillis avec respect par les fidèles, furent portés à Antioche, et déposés dans l'église, comme un trésor inestimable.

Douze ans après, Adrien fit moutri, à Tivoli, la bienheureuse Symphorose et les sept fils qu'elle avait. «Le sang de ces généreux martyrs, dit leur histoire, étrignit pour quelques mois la perséention. De sorte que les chrétiens employèrent ce temps de paix à rendre à leurs sacrées reliques, l'honneur qui leur était du. s

La fameuse lettre que les fidèles de Smyrne écrivirent à l'église du Pont sur le martyre de saint Polycarpe leur évêque, marque la même chose à l'égard de ce qui leur resta de son corps, après qu'il eut été brûlé. Ils racontent d'abord de quelle manière cet homme admirable endura le martyre. Ensuite ils ajoutent ;

« Le démon fit tant que les chrétiens ne puase rentavoir le copra de ce grand saint, quoiqu'illa » souhaithssent de pouvoir enlever ce trésor, et » que plusieurs se fussent déjà mis en devoir de le retirer du bûcher. » Le proconsul refusa » ces précieux restes aux chrétiens, sous préxets qu'ils devaientabandonner fle culte du cruscifié, pour mettre Polycarpe en sa place, « s'ils » pouvaient avoir ses refluers.

Voilà ce qu'on tàche aussi, dans la nouvelle réforme, de faire croire des catholiques, afin de les rendre plus odieux. On y dit à tout moment qu'ils détournent les peuples de Jésus-Christ, pour les porter à recourir aux saints.

Mais il répondent, a vec les fidèles de Smyrne:
Pouvon-nous ne plus reconnaitre Jésus-Christ,
appès ce qu'il a soufiert pour nous ? Il ne nous est
a point permis d'offrir à un autre Dieu nos prêrères
et nos voux. Car, bien que nous honorions les
mantyrs, et les autres fidèles servieurs de d'e
sus-Christ, nous r'adorons que le fils unique de
Dieu, et nous ne cendous qu'à lui les homneurs
a'divins. »

Quand Saturnin, premier évêque de Toulouse, cut été mis en pièces par un taureau, auquel on l'avait attaché, « deux femmes, surmontant la faib blesse de leur sexe, et méprisant, à l'exemple de » leur saint pasteur, les supplices où elles s'ex» possient... descendirent son corps dans une fosse profonde, songeant moins à lui dresser nu tonna heau, qu'à dérober ses précieuges dépouilles à la haine sscrilège des paiens. » Elles demenrés rent quedque temps inconunces aux hommes sous su nimple gazon, mais connues de Dieu et honories de la contra del la contra del la contra del la contra della contra del la contra de la contra del la contra del

Les protestans doivent être bien confus d'entendre ce que Prudence, cet excellent poëte chrétien. rapporte sur les honneurs qu'on rendait aux reliques de saint Hippolyte, prêtre de l'église de Rome. Lorsque le gouverneur, devant qui l'on présenta ce vénérable vieillard à Ostie, apprit son nom . il dit : Qu'il soit, comme Hippolyte, fils de Thésée, trainé et mis en pièces par les chevaux. Ce eruel arrêt est exécuté sur le champ; et ces animaux, effrayés des clameurs que poussent les forèts, l'emportent au travers des rochers et des forêts... Cependant ses amis le suivent, On voit les uns ramasser dans le pan de leurs robes, ses membres dispersés. Les autres emportent le sable imbibé de son sang, afin qu'il ne reste rien de cette précieuse rosée sur une terre profane. « Après que cette pieuse, » troupe a recueilli toutes les parties du corps d'Hip-» bolyte, elle pense à lui chercher un tombeau. » Prodence poursuit sa narration en ces termes :

" Les sacrées dépouilles de cette grande anne sont » renfermées dans une châsse d'argent massif.

» Parlerai-je du prodigieux concours de monde » qui s'y fait chaque jour? Dès que le soleil paraît, » le peaple s'y rend en foule, pour prier. Et » quand le soleil se retire, on voit encore ee lieu » sacré rempli de ceux qui vont y porter leurs » vœux... Pendant que les uns baisent avec respect » le métal qui renferme les sains ossemens, les au-» tres répandent des parfums, ou des larmes. »

Saint Chrisostome marquait grand empressement d'aller à Rome, pour y voir les reliques de saint Paul. « Qui me donnera, disait-il, d'em-» brasser le corps de Paul, de m'attacher à son » tombeau, deregarder la poussière de ce corps, » qui répandait en tont lieu la semence de l'évangile.... « Je voudrais voir le tombeau, où sout » renfermés ces membres qui furent le temple » du Saint-Esprit, Ce corps et celui de Pierre, » font la désense de Rome. »

Nous lisons dans les Actes du martyre de saint Cyprien, qu'après que le proconsul d'Afrique l'ent condamné à perdre la tête, les fidèles jeterent des linges autour de lui, pour recueillir son sang.

On batit bientôt après deux basiliques, sous le nom de ce saint martyr : l'une dans l'endroit où il répandit son sang pour Jésus-Christ, et l'autre dans celui où il fut inhumé,

Justin, gouverneur de la Thrace, sit monrir, en 304, saint Philippe, évêque d'Héraclée, avec un diacre qu'on nomniait Hermès ; le démon lui inspira de faire jeter dans l'Hébre les roliques socrées de ces saints martyrs. Mais quelques personnes, animées d'une plué généreuse, prirent des rêts, montèrent sur une barque et se rendirent à l'entroit où on les savaient jetées. Dieu récompensa, leur charife, en poussant dans leur filet les corps, des deux saints. Aussitôt ces heureux pécheurs, plus satisfaits de leur péche que s'ils avaient trouvé de l'or et des perles, regagnèrent le bord et furencaher leur prise à doune milles de la villen

Les diéles de la Cilicie curent grand soin de recueillir les corps de Tanquei, de Probe et d'Andronie, qui moururent en 304 pour la foi. Le gouverneur de la province fit meler leurs reste var cel se corps des gladisteurs. « Ainsi, disent les s'fidèles de Cilicie, dans leur relation, nous nons mimes à genoux pour demander à Dien qu'il » nous montrât les reliques des saints martyrs... » Et dans le même temps, 1 tombs du ciel un « globe de lumière qui se posa sur leurs corps. » Nous les enleviames donc avec une joie que nous » ne saurions expirier. »

Saint Chrisoatôme fait l'eloge de sainte Domnine et de ses deux filles, Béréniee et Prodosce, qui eurent le eourage de se noyer elles-mêmes, pour ne se pas exposer à l'insolence des bourreaux. « Ne vous sentez-vous pas à présent tout remplis d'amour et de respect pour la mère et poux les filles, dit-il 2 Profitons de ces momens de ferveur, et allous nous prosterner devant leurs reliques; es châssés des martyrs; et leurs os sacrés ont la vertu d'attirer les grâces et les bénédictions du ciel sur ceux qui les révèrent.

Saint Grégoire de Nysse appelle le tombean du saint martyr Théodore « une source de gráces et de secours coutre les ennemis du salnt. Celui à qui l'on permet de prendre de la poussière, qui set au piel du tombeau , ajoute-t-il, la remasse avec respect, l'emporte avec joic, et la scres soigeuesement. Il croit posséder un trésor dans ce peu de terres, car de toucher aux réliques mêmes, c'est une faveur singulière qu'on accorde à peu de personnes. Ceux à qui un semblable bonheur est arrivé sivent combien il leur a fallu employer de prières, et marquer d'empyressement pour l'obsoirie.

a Alors, continue Grégoire de Nysse, ils embrassent se corps sacré, comme, sil était vivau. Ils le baisent avec respect, ils le contemplent avec avidité; ils en portent quédque partie à leurs yenza, à leurs oreilles, à tous leurs sons. Ensuite ils s'adressent à lui, comme s'ils le voyaient; ils lu prient, ils répandent des larmes pour le toucher; ils lui demandent son intercession; ils le conjurent de se rendre auprès de Dieu leur avocat et leur protecteur. "

Tout ceci doit paraître bien étrange au peuple protestant, à qui les ministres cachent, autant qu'ils peuvent, les sentimens et les coutumes de la plus sainte-antiquité.

Nous voyons que saint Ambroise parlé comme les pères qu'on vient de citer. C'est dans le discours qu'il fit à la sête des saints martyrs Nazaire et Celse, qui répandirent leur sang pour la foi. sous l'empire de Néron. « Le peuple de chaque ville, dit-il, sé trouve heureux et se réjouit, lorsqu'il possède au moins les reliques d'un seul martyr. Nous au contraire , nous en avons d'un fort grand nombre. C'est avec raison que les enfans de l'église célébreut la gloire des bienheureux martyrs .... Honorons-les.

« Si vous me dites : Qu'honorez-vous dans une chair déjà réduite en poudre, et pour laquelle Dieu n'a plus de soin ? Je vous répondrai, par le prophète : Le Seigneur garde leurs os ; et pas un

ne sera brisé (1). n

Saint Astère, évêque d'Amasée en Cappadoce, commence ainsi le panégyrique du saint martyr Phocas : « En cutraut aujourd'hui dans ce temple, que la piété des fidèles a élevé au bienheureux Phocas, je me rappelle tout ce que la tradition a conservé des actions de ce saint martyr. Je me représente un jardinier, qui des fruits dont la terre paie libéralement sou travail, entretient sa famille, et assiste les pauvres. Je le considère comme l'honneur de ces rivages, l'ange tutélaire de la Méditerranée, comme un grand saint, comme un confesseur de Jésus-Christ...... L'ancienne ville de Synope, notre voisine, fut sa patric..... Il se présenta lui-même à la mort. Ou lui coupa la tête, et il fut offert à Dieu, par les anges, comme une hostie d'agréable odeur:

« Depuis ce jour , l'église le reconnait comme une des principales colonnes qui la soutiennent. Elle le révère comme un martyr de grande distinction. Toutes les villes, toutes les provinces, envoient leurs habitans à son tombeau, et tous les chemins sont couverts de ceux qui lui vont. offiri des vœux. De tous les temples qui lui sont dédiés, le plus superbe, comme le plus fameux, est celui qui possède son sacré corps. Étes-vous dans l'afficient n' Alles à Phocas, il vous consolers. Étes-vous infirme, accablé de maux? Visitez le tombeau de Phocas, yous y trouverze la santé. »

Théodoret décrit en peu de mots la manière dont ou requt à Constantinople le corps de saint Jean Chrisostôme, qui était mort en exil. « Lorsque les reliques de ce grand docteur furent transferées dans la ville impérale, la mer dévint comme une terre ferme, par la multitude dels barques. Le peuplé fidéle, avec des flambeaux, couvrit toute l'entrée du Bosphore, du côté de la Propontide. Celui qui tient à présent l'empire (a), et qui fait revivre en as personne le nom et la haute piété de son aïcul, donna ce trésor à Constantinople. Il approcha même les yaux et le front de la chasse du saint, le priant du ouloir pardonner à son père et à sa mère l'injustice qu'il lui avaient faite par impredence. »

Nous voyons dans l'histoire de sainte Pélagie, qui avait été une fameuse courtisane, les mêmes

<sup>(1)</sup> Théodose le jenne.

honneurs rendus à ses reliques. « Après sa mort , dit un auteur contemporain, son corps fut mis avec grande vénération sur un drap d'or , enrichi de pierreries. Mais comme on voulut la frotter avec de la myrrhe, on reconnut que c'était une femme.... Le bruit s'en étant aussitôt répandu de toutes parts, tous les monastères de vierges vinrent avec des cierges allumés, en chantant des hymnes ; et les reliques de Pélagie furent portées dans l'église de Jérusalem. »

Les anciens fidèles voulaient encore avoir des reliques sur eux, principalement dans leurs voyages. « Je vons recommande, disait saint Augustin à un évêque de ses amis, les dignes servantes de Dieu, Galle et Simplice sa fille, inférieure à sa mère par l'age, mais au-dessus d'elle par la sainteté de son état, puisqu'elle a consacré sa virginité à Jésus-Christ, au lieu que sa mère ne lui a consacré que sa viduité. Ces dames, portent avec elles des reliques du très-glorieux martyr saint Etienne, v

Plusieurs eatholiques imitent encore la piété de ces dames.

§ IV. Qu'on élevait des autels sur les tombeaux des martyrs.

Nous avons dejà vu quel empressement on avait de recueillir les corps ou les cendres des martyrs, comme des choses qui étaient plus precieuses que l'or et les perles.

On les mettait ensuite dans des chasses magni-

fiques; et pour leur faire encore plus d'honneur; on dévait au l'eurs tombeaux des autels, pour y célébrer les divins mysières. Il parait même que cette coutume vérait de ce que marque saint Jean dans l'apocalypse, qu'il vit sons l'autel les âmes de ceux qui étaient morts pour la parole de Dieu. « Lorsqu'on cut mis , di Frudence, le corps

de saint Hyppolyte, dans une grotte auprès de Rome, on éleva sur son tombeau un autel. »

Prudence rapporte ailleurs qu'on posa les os de saint Vincent, diacre, sous un autel; èt que Dieu voulut ainsi partager son trône avec lui sur la terre, comme il l'avait dejà partagé dans le ciel. Les conciles d'Afrique defendirent de dresser queun autel, sans y mettre des reliques. C'est pourquoi saint Ambrois, presse de faire la déciace de l'églies qu'il avait bâtie à Milan, répondit qu'il n'y manquerait pas, s'il en trouvait quelquez-uner. Et, quand il eut découvert les tombeaux de saint Gervais et de saint Protais, il les fit transporter avec beaucoup de cérémonie; dans cette nouvelle basilique.

Saint Odon, abbé de Cluny, nous apprendque le comte Saint Géraud fit bâtir une belle église à Aurillae, et qu'il eut soin de faire mettre sous les autels les reliques qu'il avait apportées de Rome et d'autres endroits d'Italie.

Écoutons saint Augustin sur le culte que l'église rend aux saints Martyrs, « Nous honorons, » dit-il, les martyrs, de ce culte d'amour, dont les » saints qui sont encore sur terre, sont honorés. s Mais nous avons d'autant plus de dévotion pour curx, que leur salut est plus en shreté dépuis à qu'ils sont sortis du combat. Cependant nous » n'honorons, et n'enseignous d'honorer que Dieu s seul, de ce culle que les Grecs appellent latrie, "et qui n'est proprement da qu'à la Divinité. » Et, comme l'oblation du sacrifice n'appartient qu'à ce culle, nous ne l'offrons, ni ne commandons de l'offrir à aucun martyr, à aucune àme » sainte, ni même à aucun apge.

### S. V. Suite

Ce que saint Jérôme écrit contre Vigilance, fait bien voir encore légarement de nos réformés. Cet impie d'aisit d'un air railleur aux catholiques : « Quelle nécessité y a-t-il que vous honoriex, et que vous adoriez même ce je ne sais quoi, que vous portez avec tant de respect dans un petit, vase? Pourquoi haisez-vous, en l'adorant, de la poussiere enveloppée dans un linge? Nous voyons presque les memes cérémonies des païens introduites dans l'église, sous prétexte de religion. a Vigilance avait aussi la témérité d'appeler les carboliques ; idolàtres; et les protestans, qui remouvellent ses erreurs, nous donnent tous les jours's emème nom.

Mais la réponse de saint Jérôme à cet hérétique les doit couvrir de honte. « Vigilance , dit-il , est faché qu'on mette sur les reliques des martyrs un voile précieux. Il voudrait qu'on les enveloppàt de haillons, ou qu'on les jetat dans un fumier. O tète insensée! Nous honorons les reliques des martyrs: mais nous adorons celui dont ils sont les martyrs....»

Si la manière dont saint Jérôme combatait Vigliance était invincible, elle Jest bien davantage à l'égard de nos réformés, puisqu'un plus grand nombre de siècles autorise la doctrine et la coutuine de l'église sur la vinération des reliques. Er certainement il faut être bien hardi, ou bien aveugle, pour c'opposer à l'une et à l'autre.

Ces conséquences ont paru si dures au fameux Fierre du Moulin, qu'il a pris le parti de dire qu'on devait garder avec houneur les reliques des saints ; a Notre différend, dit ce ministre, n'est pas s'il fait garder avec honneur les reliques des saints ; on si leur sépulture doit être en lieu dé-, cent, et leur mémoire honomble. Car, si nous visitons avec une curiosité louable, les sépulcres des anciens empereurs paiens et personnages célèbres, ou en vertu militaire, ou en savoir, combien plus verrions nous volontiers les tombeans des apôtres? mais il ne faut pas les adorer. » §. VI. De la vraie croix, et de la terre du sain sépulcre.

Une des plus considérables choses qui soient arrivées au commencement du IV siècle, est l'invention de la vraie croix.

Sainte Hélène, convaincue par des miracles qu'elle l'avait trouvée, fit élever sur le tombeau de Notre-Seigneur une église magnifique, où elle laisas dans une boite d'argent une portion de la vraic croix. «Chaque année, dit saitt Paulin, vers la fête de Pâques, l'évêque de Jérusalem la faissit adorer à son peuple, après l'avoir adorée » le premier. Les pélerius regardaient comme une » grâce signalée, d'en pouvoir obtenir quelque narticule.»

Nos reformés, bien loin de se réjouir de tels présens, n'en auraient que du mépris. Ceux de qui nous avons reçu la foi penssient d'une autre manière. Car avec quelle ardeur, dit saint Christostòme, souhaitet-ton d'avoir du bois oil e corps de Jésus-Christ fut attaché! Ce bois était autrefois une marque de supplice et d'infamle: mais celui qui a tout fait Ta élevé au-dessu des cieux. N'et empressement des chrétiens à se munir de quelques parcelles de la vraic croix, faisait dire à saint Cyrille de Jérusalem, que l'univers en était presque tout rempi, quoiquir il n'y ett alors que fort peu de temps qu'on eut découvert une chose si précieuse.

Quand sainte Hélène en entenvoyé un morecau à l'empereur son fils, il eut soin de le faire meure au bas de sa statue, qui était dans la place de Constantinople, persuadé que la ville, où l'on conserveruit ce sacré dépôt, serait impincible.

Saint Ambroise ajoute que cette sainte femme envoya encore à l'empereur un diadéme, on le peu de la vraie eroix , qu'elle y fût attacher, valait mieux, que toutes les pierreries dont elle l'avait enrichi. « De sorte , dit ce père , qu'elle mit la croix de Jésus-Christ sur la tête des rois , afin qu'elle y fût adorée en leurs personnes. . »

Les rois de Jérusalem faisaient porter à la guerre ce saint étendard, pour donner du courage à leurs troupes et de la terreur aux infidèles qu'ils allaient combattre.

Saint Louis se rendait tous les ans, le vendredi saint, dans la chapelle qu'il avait fait bàtir à Paris, pour y mettre les reliques que Baudouin II, empereur de Constantinople, lui avait envoyées.

Lá, revêtu des habits royaux et la couronne en tête; il expossit lui-même la vraie rouiz à la vénération du peuple. Ensuire, la tête et les pieds nus, saus ceinture et sans épée, il se prosternait et priait quelque temps. Puis, marchant sur les genoux, il s'astrétuit un moment, et priait encore. Enfin il s'approchait de la croix; et, après avoir prié pour la troisième fois, il la baisait avec une humilité profonde; et se retirait les yeux baissés.

Il n'est pas étonnant qu'on cut tant de respect

pour la croix de Jésus-Christ, puisqu'on en marquait même beaucoup pour la terre de son tombeau. Il suffira d'en donner une preuve tirée de saint Augustin. « Le tribun Hespérius , qui est parmi nous dit ce grand homme, a une métairie dans le territoire de Fussales, où, comme il eut reconnu que les esprits malins tourmentaient ses ' bestiaux et ses esclaves, il pria nos prêtres, en ... mon absence, que quelqu'un d'eux y allat pour les chasser par ses oraisons. Il y en alla un, qui offrit le sacrifice du corps de Jesus-Christ, et aussitôt elle cessa par la miséricorde de Dieu: Or Hespérius avait reçu d'un de ses amis un peu de la terre sainte de Jérusalem, où Jésus-Christ fut enterré, et ressuscita le troisième jour, et l'avait suspendue dans sa chambre, pour se garantir luimême des insultes du démon. Mais, quand sa maison en fut délivrée, il pensa ce qu'il ferait de cette terre, que, par respect, il ne voulait plus garder dans sa chambre. Il nous fit prier d'aller chez lui, et après nous avoir fait le récit de tout ce qui s'était passé, il nous pria de vouloir enfouir cette terre en quelque endroit, où les chrétiens se pussent assembler, pour célébrer le service divin. Nous y consentimes; et la chose se fit. Sur cette nouvelle, un jeune paysan paralytique conjura ses parens de le porter, sans différer, dans ce saint lieu, où il ne fut pas plutôt on il s'en retourna, de son pied, parfaitement gueri, après avoir fait son oraison ».

Pour achever de convainere le parti protestant,

sur la venération des reliques, il faut encore lui rapporter quelques miracles authentiques faits à leur occasion.

§ VII. Des miracles faits par les saintes reliques.

Saint Augustin assure qu'il faudrait plusieurs volumes, si l'on voulait décrire toutes les merveilles arrivées par les seules reliques du premier martyr saint Étienne. Il choisit les plus propres à fermer la bouche de ceux qui prétendaient qu'il ne se faisait plus de miracles.

« L'évêque, Project, dit-fl, apporta quelques reliques du glorieux martyr saint Étienne à Thibilis; et l'on vit un grand concours de peuple à cette chàsse. Une femme aveugle, de ces quartiers, pria qu'on la conduisit à l'évêque qui tenait ce sacré dépôt. Elle donna des fleurs, pour let y faire toucher; et comme on les lui eut rendues, elle let mit sur ses yeux, et vit ausside.

» Le fils d'un extrain Irénée, collecteur des tailles, mourut à Hippone. Mais, lorsqu'on se préparait à ses funérailles, un des amis de cet homme lui dit de faite frotter le corps de son fils avec de l'huile du saint martyr: on le fié, et l'enfant ressuscita....

» Voici eneore, poursuit ce père, un miracle si éclatant, que je ne crois pas qu'il y ait personne à Hippone, qui ne l'ait vu, ou quin en ait entendu parler. Dix enfans, sept frères, et trois sœurs, nés à Césarée en Cappadoce, et d'assez bonne fi-

III.

mille, avant été maudits par leur mère pour quelque outrage qu'ils lui firent, après la mort de leur père, furent miraculeusement frappés d'unhorrible tremblement de tous leurs membres ; mais comme ils ne purent souffrir la confusion qu'ils en recevaient dans leur pays, ils s'en allèrent chacun de leur côte, errant par touf l'empire romain. Il en vint deux à Hippone, un garcon et une fille, qu'on nommait Paul et Palladie, deia fameux par leur disgraco en beauconp d'endroits. Ils y vinrent avant Paques, et visitaient . tous les jours l'église, où il y avait des reliques du martyr saint Etienne, priant Dieu d'apaiser sa colère, et de leur randre leur première santé. Le jour même de Paques, dans le temps que le jeune homme tenait les barreaux du lieu où étaient ces reliques, il tomba tout d'un coup, et resta par terre comme endormi, sans néanmoins trembler, comme il avait coutume, memo en dormant. Quelques-uns le voulurent relever. mais d'autres les en empêchèrent, et disaient qu'il fallait attendre l'issue, lorsqu'il se releva sur ses pieds, entièrement gueri. Toute l'église retentit de grands cris de joie; et l'on courut vivement à moi, pour me le dire ... Le troisième jour d'après le dimanche de Paques ..., comme on . ent achevé de lire la relation de ce miracle, on entendit de nouvelles acclamations, qui venaient du tombeau de saint Étienne. Toute l'assistance se tournant aussitôt de ce côté-là, y courut. Car la ieune fille était allée à la chasse du saint martys;

eanards. Sainte Anne, qui fait retrouver les choses perdues, est la patronne des palefreniers. Saint Antoine protége les pourceaux. Saint Atourni guérit les étourdissemens. Sainte Apolline et saint Médard guérissent le mai de dents.

Sainte Aye, fetée à Mons, est la patronne des plaideurs. Saint Blanchard est patron des blanchisseuses; saint Boniface donne l'embonpoint; sainte Barbe protège les arquebusiers et les chasseurs; elle veille aux magasins à poudre.

Saint Beinest est le patron des architectespontifes; saint Clouil guéril les boutons de la peau; saint Crépin et saint Crépinen sont les patrons des cordonniers; saint Clair et sainte Claire, sainte Plamiué de Cletmont, sainte Othite, guérissent les maux des yeux; saint Claude est invoqué per ceux qui boitent; saint Cassien est le patron des grefiers. Les maitres décole se recommandent à un autre saint qui porte le même nom.

Saint Cyr est le patron des ciriers ; saint Étanche et saint Fiacre guérissent les hémorroides. Cé dernier est massi le patron des jardiniers ; saint Entrope est invoqué par les hydropiques ; saint Edio est le patron de tous les états qui emploient la forge er l'enclaume; saint Fort ou Guinefort délivre des faiblesses ; sainte Gertrudé chasse les souris et les rats ; saint Geno guérit de la goutte ; saint Jean délivre du mal cadue; Job ôte la galle ; saint Just est le patron des cuisiniers , 'parce qu'il préside aux jus ou sauces. aient suivi leur exemple, en profanant les sterées dépouilles de ceux que la péritence ou le maryre a sinciliée, e est ce qu'on ne peut comprendre, et c'est néanmoins ce que firent nos réformés, au commencement de leur schisme. Ils n'épargièrent pas même les reliques de saint Irenée à Lyon, de saint Hilaire à Potitiers, et de saint Martin. à Tours, c'est-à-dire, des trois plus illustres évêques qu'ait eus la France. Ils rompirent leurs chiasses avec indignite; et jetèrent au loin leurs précieux restes.

Ils neurent pas moins d'emportement en Angleterre. Larrey apporte les outrages que lit Henri VIII aux os et à la mémoire de saint Thomas de Cantorbéry. Ce prince, dit-il, ne voulut pas qui l'estàt la moindre trace de la vénération que les aièles précédeus avaient eue pour un si indigne sujet. Ce fut pour cela que, non content den faire brise la châsse et bralèr les os, il en fit encore éter la fête dans tois les bréviaires du royaume.

Peut-on s'imaginer que les siècles précèdens , cqui onte ude la vénération pour ssint Homare de Cantorbèry, se soient trompés? Quo! Ilenri II, qui fit péniteuce sur le tombeau de ce mariye, pour avoir donné occasion à sa mort, était dans l'erreur? Quo! Louis VII, roi de France, y était, anssi, l'osseyu'il fint demander sur le même tombeau la guérison, de Philippe-Auguste son fils , et qu'il flobini? Gest ce qu'il faut dire, si M. Lacreye a put Tappeler un sujé tindighe.

C'est dommage pour la nouvelle réforme que Larrey n'il pas fait aussi l'histoire des iconoclastes; il n'ed ras, manqué de louer l'empereur 
Constantin Copronyme, de ce qu'avec les images 
es saints, il avait encore attaqué leurs préciseus 
reliques. Il cût raconté, comme une belle action 
de ce prince, qu'il lie jeter dans la mêr la chàsse 
de sainte Euphémie, dont le corps était en si 
grande vénération à Caledoine, Cependant, selon 
toutes les apparences, il n'eut pas ajonté que Dieu, 
pour confondre une telle impiété, voulut que les 
vents conduisissent ce sacré dépôt dans Ille de 
Lennos, où les fûdels, qui le requent avec respect, le cachérent, jusqu'à ce qu'on le reportat 
dans son temple, par l'ortée de l'impératrice l'rène.

Voçons à présent ce que les ministres nous objectent de plus fort, contrè la vénération des reliques. Ils disent que Dieu ne voulut pas que les Israélités sussent l'endroit où Moise fut entre d, de paur qu'ils ne rendissent à son corpa des honneurs divins'. Ainsi, conclinentles, le respect que l'église romaine porte aux reliques , est fort dangereux, au moins pour les ignorans.

Mais ont-ils oublié, que ce peuple grossier avoit toujours un extrême penchant à l'idolatire? Fin effet, s'il adora le veau d'or, que n'eut-il pas usarqué à l'égard du corps de Moise, qui avait sit à sa vue tout de prodiges dans le désert? Ce fut aussi, comme nous l'apprend sain Jude, le sujet de la contésation que l'archange sain. Michel ent avec le diable. Cet caprit malin vous-

pour faire ses prières; et dès qu'elle en ent touche les barreaux, elle tomba comme son frère, et se releva parfaitement saine...»

Ces miracles et beaucoup d'autres , out paru si certains à Grotius, qu'il les a mis entre les preuves incontestables de la vérité du christianisme.

Saint Angustin pate ailleurs d'un s'eugle qui fut guéri par les réliques des saints martyre, Gervaiset Protais, «C'était un homme de Milau, aveugle depuis bien des années, et connu de toute la ville. Comme il «Jaeperçui du bruit qui se faisait parmi le peuple, et qui marquait un sujet extraordinaire, de joie, et qui marquait un sujet extraordinaire, de joie, et en demanda la cause. Il la set, et se fit mener aussité où étaient les corps de ces martyres, à peine eut-il porté à ses yeux le linge qu'on lui permit de faire touches au brancard qui soutenait leurs reliquer, que la vue hi fut rendue, », que la vue hi fut rendue, », que la vue hi fut rendue, »,

Mais tout cela ne platt point anx ministres, qui eu voient les facheuses conséquences. Aussi veulent-ils persuader à l'eurs peuples, ou que le saint évêque de Milan fut séduir par le démon qu'il n'était lui-même qu'un imposteur.

Saint Jean l'aimonier ; que se vertus avaient elevé sur le siège patriareal d'Alexandrie, reciourna vers la fin de sea jours dans l'ile de Chypré, et mournt à Amathonie qui était le lieu de su missance. «Alors, dit l'auteur de sa vie, pour lui sendre les bonneurs qu'on lui devait, un fort grand nombre de prêtres accompagnèrent ion corps jusques dans la chapelle du saint évêque

Les ministres font encore quelques objections qui ne sont que de pures chicanes, et qui tombent d'elles-memes. Comme ils ne peuvent nier, que dans les temps les plus saints et les plus éclairés, on n'ait en beaucoup de vénération pour les reliques, leur dernier retrannchement. est de dire qu'il y en a de fausses, et qu'ainsi il vaut mieux n'en respector aucune, que de nonvoir être trombé.

Par la même raison, il ne faudrait croire aucun miracle, parce qu'il y en a de faux; ni recevoir même aucun livre de l'écriture, parce qu'il y en a d'apocryphes et de supposés.

Il est dificile que les protestats, qui voudront lire avec attention e petit ouvrage, n'en soient touchés. Fasse le ciel qu'ils reviennent à l'anique troupeau de Jésus-Christ, et que tous nesemble nous lui puissions dire : « Seigneur! qui opéres tant de merveilles par les reliques de sos saints, aigmentes-en nous la foi de la résurrection; et faites-nous participer à la gloire immortelle, dont nous respectons les précieux gaege dans leurs cendres. — Ainsi soit-il. a

PIN DU TRAITÉ DES SAINTES RELIQUES.



lait, pour engle de Ismélites dans Fidolatrie, qu'on enterràt Mois publiquement. Saint Michel au contraire lui résista, et fit que le corps de ce geaud homme fut mis dans un lien qu'ils ne pussent comaître. Mais cela condamnet-il l'honneur que nous rendons aux saintes reliques ? Point du tout: car ce culte est au-dessous de celui qui n'est dú qu'à Dieu. D'alleurs les prophètes ont prédit que le Sauyeur du mende détruirait l'empire du démon, e'est-à-dire, l'idolatrie; et cet Homme-Dieu promet lui-même à son église, que les portes d'enfer ne prévaudront point contre cile.

« Dieu, continuent les ministres, rendit la via à un mort par l'attouchement des só du prophète Flizice. Mais os se lit jos qu'on les vit trire de torre pour les aspoier à la vénération du peuple, lifen loin de cela, Issie, au chap. 14, verset 19, ct Jérémie, au chapitre 22, verset 19, metteut entre les mencess et les madécicions de Dieu de n'être point enterre. Comment donc la chiose est-elle présentment en honneur? Dourquoi ôte-s'on, les os des aints du lieu de leur repos? Pourquoi les meton en vue?

Mais il n'est parfé lei que de deux princes, que la vengeante divine prive de sépulture, à canse de leurs crimes. En effet, c'est du roi de Babylone, qu'Issie dit : « Tous les rois des nations sont morts avec gloire; et chacun d'eux a son tombeau. Mais pour toi, cus a s'é jeté loir de ton mépultre, comme un tronc inutile. »

Voici le passage de Jérémie. C'est ce que dit le Seigneur à Joahim, fils de Josias, roi de Juda. On ne le pleurera point, en disant: Ah! s'erre malheureurie l'On ne le plaindra point, en criant: Ah! prince députable ! grandeur bientôt finie! Sa sépulture siera comme celle d'an due mort: on le jetera sout pour hors des portes de Jérusalem. »

D'ailleurs les cadavres de cenx qui mouraient, chez les Juis, comme dit saint Basile, étaiente ni horreur. Si fuelqu'un, au contraire, souffre la mort pour le nom de Jesus-Christ, ser refugues sont précieuses, Dans l'ancienne lois, il était, dit aux prêtres et aux Nazaréras, qu'ils ne se souilleraient sur aucun mort, et que, si l'on touchait à un cadavre, on serait impur. Mai à présent, celui qui touche aux os d'un martyr, participe en quelque façon à sa sainteté, à cause, de, la grâce qui réside dans son corps.

Que'que asintes que fusent done les perconnes mortes sons la loi de Môtie, leurs corpsétaient regardés comme impurs, paree qu'avant que Jésus-Christ fist entré dans le ciel, elles ne pouvaient-jouir de la gloire; et c'est pour cela qu'on ne rendait aucun honneur à leurs reliques. Mais présentement qu'elles sont bienheureuses. IF glue respecte leurs corps comme ceux des martyrs, ou des autres aaints de la nouvelle loi. Ainsi l'empereur Arcade fit transporter avec beuscoup, de magnificence, de la Judée dans la Thrace, les ou du prophète Sámuiel.

# TRAITÉ DES RELIQUES,

0 1

# AVERTISSEMENT TRÈS-UTILE

Bu grand profit qui reviendrait à la chrétienté, s'il se faisait inventaire de tous les corps saints et reliques, qui sont tant en Italie qu'en France, Allemagne, Espagne, et autres royaumes et pays.

### PAR JEAN CALVIN.

s. Les corps des sintes martyrs et des antres saiuts qui sont ser élem-Christ, devieut être révérés par les fédies. Dies faisant heancoup de bien aux hommes par le mopen de leur réliques ; et ceux qui soutigement qu'il ne faut à révérér ni honorre les ralques des saints, et qui disent que le relique les le images un portein auteus secons aux chaptires, des divers et le images un portein auteus secons aux chaptires, des divers d'ammés depuis long-temps, et les dannes encors nipeard'hai. Jamanfs depuis long-temps, et les dannes encors nipeard'hai.

Comme il est devenu impossible de se procurer aucune édition du Traité des Reliques, que les curieux récherchent avec tant de soin, nous avons cru faire plaisir au lecteur en le réimprimant ici.

Nous ne ferons ni l'examen, ni l'apologie, de ce petit chef-d'œuvre. Le lecteur en sentira tout le mérite.

D'ailleurs nous l'avons déjà employé, en trèsgrande partie, dans les divers articles du dictionnaire. Mais nous pensons qu'on aimera à pouvoir le lire de suite et dans toute la pureté du texte, où nous n'avons corrigé que des fautes de typographie, et des noms estropiés. On s'est permis encore d'adoucir l'orthographe de quelques vieux mots.

# TABLES.



# PREMIÈRE TABLE.

ORDRE DES MATIÈRES, ET TABLE DES ARTICLES GÉNÉRAUX.

# TOME PREMIER.

AVERTISSEMENT.

| objets extérieurs.                                                                                             | vij   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| CHAP. II. Du culte des reliques et des images chez les peuples anciens.                                        | xij   |
| Chap. III. Des reliques et des images chez les juifs et chez les premiers chrétiens.                           | zviij |
| CHAP. IV. Des iconoclastes.                                                                                    | XXX   |
| Chap. V. Des reliques et des images chez les<br>Grecs, depuis l'extinction des iconoclastes.<br>Qes infidèles. |       |
| CHAP. VI. Des reliques et des images dans les<br>siècles qui précédérent la réforme.                           | liij  |
| CHAP. VII. Des protestans, etc. Conclusion.                                                                    |       |

DICTIONNAIRE. A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Animaux qui se trouvent avec les saints.

|                   | REMIÈRE TABLE.          |              |
|-------------------|-------------------------|--------------|
| ovage au Mout-    | -Valérien en 1819.      | Page 109     |
| atacombes         |                         | 115          |
| hapelets.         |                         | 133          |
| hapelles.         | 1.5                     | 134          |
| håsses.           |                         | , 140        |
| ierges et Agnus   | Dei.                    | 146          |
| loches.           |                         | 155          |
| olonnes.          |                         | 168          |
| orps saints. 📥    | (Comment on distingu    | e les        |
| corps saints.)    |                         | 172          |
| rucifix.          |                         | 201          |
| glises.           |                         | ∘ <b>6</b> 6 |
| rmitages.         |                         | 278          |
| z-voto.           | A                       | 301          |
| ontaines.         | :                       | 318          |
| rottes.           |                         | .379         |
| losties miracule  |                         | 397          |
| Iuile des relique | 15.                     | 414          |
| conoclastes.      |                         | 416          |
| mages.            | and the second          | 424          |
| ndulgences.       |                         | , 438        |
|                   | E DEUXIÈMI              |              |
| Lacs.             |                         | 80           |
| Livres-reliques.  |                         | 106          |
| Madones.          |                         | 144          |
| Montagnes.        | , h                     | 206          |
| Notre-Dames.      | 100                     | . 220        |
|                   | de la Sainte Vierge.    | Ibid.        |
|                   |                         |              |
| S II. Da cult     | e des images de Marie e | 223          |
|                   | ints par saint Luc.     |              |
| Odeur des reliqu  | ies.                    | 358          |
|                   |                         |              |

| 1                                     |             |
|---------------------------------------|-------------|
| PREMIÈRE TABLE.                       | 36-         |
| Paris. Histoire des Convulsionnaires. | Pag. 38     |
| Peintures.                            | 40          |
| Pélerinages.                          | 412         |
| Pierres miraculeuses.                 | 438         |
| Ponts.                                | 445         |
| Processions.                          | 440         |
| Proverbes.                            | 464         |
| ,                                     | 404         |
| TOME TROISIÈ                          | ME          |
| , TOME INGISTE                        | VI E4.      |
|                                       |             |
| DICTIONNAIRE. R, S, T, U, V, V        | v, x, r, z. |
| Relignes. Anecdotes diverses.         |             |
| De la Congrégation des reliques.      | • 25        |
| Saints.                               | 54          |
| De la congrégation des rits.          | Ibid.       |
| Superstitions.                        | 197         |
| Terre-Sainte.                         | 113         |
| Petit voyage en Terre-Sainte.         | Ibid.       |
| Fours.                                | 167         |
| Franslation.                          | 171         |
|                                       |             |
| SUPPLÉMENT. A, B, C, D, E, F, G       |             |
| L, M, N, O, P, R, S, U.               | 200         |
| Agnus-Dei.                            | 201         |
| Autels.                               | . 208       |
| Cloches.                              | 213         |
| Crucifi                               | 4 . 310     |
| Eglise.                               | 222         |
| Fontaines.                            | 226         |
|                                       | 241         |
| Notre-Dames. •                        | 244         |
| ratronages.                           | 244         |

TRAITÉ DES RELIQUES, ou avertissement tresutile du grand profit qui reviendrait à la chrétienté, s'il se faisait inventaire de tous les corps

| 68 | PREM | ÈRE | TAB | LE |
|----|------|-----|-----|----|
|    |      |     |     |    |

| saints et réliques, qui sont tant en Italie qu'e                                     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| France, Allemagne, Espagne et autres royau                                           |         |
| mes et pays, par Jean Calvin.                                                        | 251     |
| De Jésus-Christ.                                                                     | 263     |
| De la Sainte Vierge.                                                                 | 293     |
| De saint Michel.                                                                     | 299     |
| De saint Jean-Baptiste.                                                              | 300     |
| De saint Pierre et de saint Paul.                                                    | 305     |
| Des autres apôtres.                                                                  | 308     |
| De sainte Anne.                                                                      | 311     |
| Du Lazare , de la Madeleine , etc.                                                   | 312     |
| De saint Longin et des trois rois.                                                   | 313     |
| De saint Deuis.                                                                      | 314     |
| De saint Étienne.                                                                    | 315     |
| Des saints Innoceus.                                                                 | 316     |
| De saint Laurent.                                                                    | 317     |
| Des saints Gervais et Protais.                                                       | 318     |
| De saint Sébastien.                                                                  | 319     |
| De saint Antoine.                                                                    | Ibid.   |
| De sainte Pétronille, de sainte Susanne,                                             | de      |
| sainte Hélène et des onze mille Vierges.                                             | 320     |
| De quelques autres saints.                                                           | 321     |
| TRAITÉ DES SAINTES RELIQUES, par l'ab<br>de Cordemoy, débarrassé des inutilités et c | les     |
| lenteurs, mais conservé dans le texte origin                                         | al. 331 |
| § I". Ce qu'on entend par les reliques.                                              | 333     |
| § II. Dieu a honoré les saints par des miracle                                       | es. 334 |
| § III. Que les premiers fidèles avaient beauco                                       |         |
| de respect pour les reliques,                                                        | 338     |

|   | PREMIÈRE TABLE.                                            | 369 |
|---|------------------------------------------------------------|-----|
| S | IV. Qu'on élevait des autels sur les tombeaux des martyrs. | 346 |
| s | V. Suite.                                                  | 348 |
| S | VI. De la vraie croix et de la terre du Saint-Sépulcre.    | 35o |
| S | VII. Des miracles faits par les saintes reliques.          | 353 |
| 9 | VIII. Que les prétendus réformés ont imité                 | 356 |

## DEÚXIÈME TABLE.

#### SAINTS ET PERSONNAGES A RELIQUES.

Arron, som. If pag. 1.
Abden, 1, 2.
Abden, 1, 3.
Abden, 1, 5.
Apden, 1, 7.
All, 98.
Ander, 1, 1, 98.
Allendin, 1, 1, 1, 98.
Allendin, 1, 1, 1, 18.
Barambroise de Stenne, 1, 18.
Baramer, 18.
Baramer

Alphonse ou Ildephor 15. II, 101. Amalhe, I, 13. III, 26 Amant ou Chamant, I Ambroise de Sienne, I Ananias, I, 20. Anastase, I, 21. Anastase, III, 177. André, I, 22-200. Angadème, II, 459. Ange, III, 69.

Anne, I, 51. III, 108. Ansbert, I, 52. Antipas, I, 52. Antoine, I, 55-53. III, 206. Antoine de Padoue, I. 47-44 57; II, 411. III, 207. Antonin, I, 59. Antonine, III, 176. Apolline ou Apollonie , I, 59. Apollone, I, 6o.
Arnoul, I, 65.
Athanase, I, 66.
Aubert, I, 66.
Augustin, I, 67.
Augustin de Cantorbéry, I, 67. Aurélie, III, 177. Auréus, I, 68. Austremoine, III, 208-229. Aventin , III , 209. Avit, I, 69. Avoye, I, 590. III, 177-249. Azarias, I, 20. Babylas, I, 70. Bacchus, Bache ou Baque, I. 72. Balthasar, roi-mage, III, 39. Barbat, I, 74. Barbe, I, 75. Barnabé, I, 76. Barthéleny; I, 77. III, 209. Basile, I, 81. Bathilde, I, 82-320. Baudèle ou Baudille, I, 85. Bavon ou Baf, I, 83. Benedicte', III, 1774 Benezet, II, 444.

Benigne, I, 84. Benoit, I, 85. III. 210. Benoite, I, 87. Benoite, I, 87. Bernard, I, 88. Berthe, I, 9-12-18-571. Berthoul ou Bertulphe, I, 91. Beuvon, I, 92. Bibiane, I, 92. Birgitte, I., 100. Birin, I., 93. Blaise, I., 42-94. Boèce, I, 96. Bon ou Bonnet, I, 96. Bonaventure, I, 98. Boniface, I, 98. Honiface de Mayence , I , 100 . Brigitte, III, 176. Brigitte de Kildar, I, 101. Brigitte de Suéde, I, 100-214. Brigitte ou Britte , II , 192. Bruno, I, 101. Gujetan, I, 347. Calais ou Calès, I, 103. Calamande, III, 177. Callixte, I, 104. Candide , I , 111. III , 177. Cant, Cantien, Cantienne ou Cantianille, I, 112. Caprais, III, 213. Cariulphe, I, 103. II, 154. Carpophore, II, 466. Casimir, I, 112. Cassi ou Cassius, I, 113. Cassien, I, 114. Cassien d'Autun, I, 114. Catherine de Bologne, I, 131. Catherine de Sienne, I, 124-218. Ceadde , I , 127. Ceeile , I , 128. Céeile, compagne de sainte Ursule, III, 177. Cecilien, II, 189. Celestin, I', 130. Celse, I, 130. Celse, compagnon de saint Nazaire, II, 210.

Censure , I , 130.

César de Bus , I, is 50. Charlemagne, I, 138. Charles Borromée, I, 156. Chaumond, I, 141. Chrysologue, III, 1. Christiancie, III, 177-179. Christine, III, 108-177. Christophe, I, 34-142. II, 411. Chrysante , III, 20. Clair , I , 149. Claire , I , 150. III , 177. Claudia, III, 152. Clément, I, 152. Clément, I, 152.
Cléomate, III, 177-179.
Cléophas, II, 154.
Clotide, I, 157.
Clotide, I, 157.
Cloud, I, 164.
Clovis, I, 15-168.
II, 125.
Cohard, I, 371.
Colmann, I, 165.
Colomb, ou Colomban ou Colomban. lombkil, I, 167, Colomban, I, 46-167. Colombe, I, 167. HI, 119. Colombine; III, 177. Conogan, I, 171.
Conrad, I, 26.
Conrad de Plaisance, I, 171.
Cordule, III, 176. Cosme, I, 172. Cosme, I, 177. Crépin et Crépini pinien , I , 186. Croissance, III, 192. Cucufat ou Cucufin, ou Couquenfat ou Cougat, I, 228. cunegonde, I 238. III, 179. Cunere, III, 176. Cybele, I, 74. Note 2. Cyprien, I, 350. Cyprien-le-Magicien, I, 250. Cyr , I , 231. Cyriaqueet compagnie, I, 231. Dagobert I''., I, 232. Dagobert 11, I, 232. Damien , I , 177. Daniel , I , 234. III , 68. David , I , 235.

Demetrius, 1, 256.

#### DEUXIÈME TABLE.

Denis, I, 236. Derien, I, 36. Dicace, I, 244. Didier ou Dizier de Langres, I, 245.

Didier de Vienne, I, 246. II, 366. Diégo, I, 244.

Dimas, I, 246.
Disain, III, 220.
Disma, I, 200.
Dix mille martyrs, I, 248.

Domard, II, 154. Dominique d'Osma, I, 249. III, 49, 51, 220.

III, 49, 51, 220. Domitille, I, 352. Domne, III, 69. Domnole, I, 255. Donat, I, 255. Donatien, I, 255. Dornatien, I, 255.

d'Ephèse, I, 254. Les sept dormans d'Allemagne, 255. Dorothée, I, 255. Drausin, I, 257.

Drausin, I, 257. Dreux, Drogon ou Druon, I 257.

257. Dunstan, I, 258. Dympne ou Dypne, I, 259. Dysma, I, 246. Edith, I, 261. III, 221. Editle, I, 264. Edme ou Edmond, I, 265.

Edme ou Edmond, I, 265. Eleuthère, I, 238-268. Elie, I, 269. Elisabeth, I, 271. Elisabeth de Hongrie, I, 271.

Élisabeth de Portugal, I, 273. Élysée, I, xx173. Elme ou Elmo, I, 277. II, 437. Éloi, I, 274. II, 410. III, 111. Éloph ou Eliphe ou Aloph,

Eloi, 1, 275. II, 410. III, 111. Éloph ou Eliphe ou Aloph, I, 275. Encrasse, Engraisse, Encratide ou Engratie, IF, 189. Ennemond, III, 225.

Ennemond, III, 225 Epimaque, I, 276. Epiphane, I, 276. Epipode, I, 276. Equice, I, 277. Erasme, I, 277. II, 437. Erconwald, III, 224. Ermengarde, I, 208.

Ermengarde, I, 208. Esperie, III, 224. Étienne, I, 284. II, 438. III, 100-225.

Etienne, pape, I, 291. Etienne, patriarche d'Antioche, I, 291. Étienne de Grammont, I, 291.

Etienne de Hongrie, I, 292. Eugène, pape, I, 294. Eugène de Carthage, I, 294.

Eugène de Carthage, 1, 294. Eugène, archevêque de Tolède, 1, 294. Eugènie, III, 177. Eulalie, 1, 295. Euphémie, 1, 296. Euphémie, II, 152.

Euplirosyne, I, 198. Eustache, I, 292-938. Eustrope, I, 500. Eve, I, 500. Eve, I, 500. Exupere, III, 95. Fabien, I, 504. Fare, I, 504. Fatime, I, Lt. Fauste, I, 505. Fées, II, 207. Felicien, II, 448. Félicité, I, 505.

Félix, pape, I, 305.
Félix de Cantalice, I, 306.
Félix de Girone, I, 308-510.
Félix de Trèves, I, 311.
Félix, compagnon de saint
Anastae, I, 506.

Felix, compagnou de saine Adautet, I, 506. Ferréol, I, 511. Firerio, I, 512. Firmin d'Amiens, I, 515. Firmin le Confès, T, 516. Fleurine, III, 178. Flore, III, 77. Florentin, I, 517.

Florine, III, 177

## DEUXIÈME TABLE.

Forget, I, 311. Fortunat, I, 521. Frambourg on Frambaud, I, Franchard, III, 237. François d'Assise, I, 27-209-525. II, 251. III, 24. François Borgia , I , 341. François de Paule , I , 535. II, 124. François Regis, I, 541. François de Sales, I, 536. François Xavier, I, 210-537. François r<sup>e</sup>., III, 24. François e, I, 541. Fredien, I, 542. Friard, I, 542. Friard, I, 542. Fructueux de Brague , I , 344. Fructueux de Tarragone, 1,344. Fulbert , II , 169. Fulbert, II, 16s.
Fulcran, I, 544.
Fulsgene, I, 545.
Fursy, I, 545.
Fusciel, I, 546. II, 196.
Gabini, I, 547.
Gallie, II, 519.
Galmier, I, 547.
Gamer, I, 547. Gag , I , 572. Gaspar, roo-mage, III, 59.
Gaspar, roo-mage, III, 59.
Gatten, I, 548.
Gaudence, I, 548.
Gaumier, I, 549.
Gaumier, I, 559.
Genevière, I, 550. III, 227.
Gengoul on Gengolf, I, 558. Georges , 1 , 36-361. Gérésine, III, 176. Germain d'Auxerre, I, 362. III, 228.

Germain de Paris, I. 364. Germain de Constantinople, I, 365. Germer, I, 365. Gertrude, I, 365. Gervais, I, 366. Gézelin, I, 369. Gildas, I, 369. Gilles, 1, 579.
Godon, 1, 579.
Gohar, 1, 579.
Gombert, 1, 571.
Gomer, 1, 589.
Gorden, 1, 575.
Gorden, 1, 575.
Gorgen, 1, 575.
Goule, 1, 575.
Goule, 1, 585.
Greyonie, 1, 576.
Greyonie-le-Grand, 1, 576.
Gregorie-le-Grand, 1, 576.
Gregorie-le-Thaumsturge, 1, 578.
Gregorie-le-Thaumsturge, 1, 576.

Grégoire de Tours, I, 232. Grégoire d'Urecht, I, 579. Grégoire d'Urecht, I, 579. Gudule, III, 45. Gudule, III, 459. Guenaut, I, 589. Guenole, I, 585. Guerlichon, ou Guerlichon, ou Guerlicon, I, 586. Guignolet, I, 585. Guillaume, I, 587. Guillaume, I, 587.

Guislen, J. 587.
Guillerne, J. 588.
Gummar, I. 588.
Gummar, I. 589.
Guy, III, 192.
Hedwige, J. 590.
Helene, J. 391. III, 176.
Helien, J. 430.
Hilaire, J. 437.
Hilaire, J. 517-592.
Hilaire, J. 517-592.
Hilpoly te, J. 595.
Hippoly te, J. 595.
Honorde, J. 597. III, 177.
Honorde, J. 597. III, 177.
Honorde, J. 680.

Honorée, campagae de sante Uraule, III, 176. Honorine, III, 228. Hubert, I, 29-410. Humbert, I, 415. Hyacinthe, I, 416. Hyacinthe, II, 465. Ignace d'Autioche, I, 417.

Ignace, patriarche de Constantinople , I, 418 Ignace de Loyola, I, 419. II, 262, Ildefonse ou Alphonse, II, 101. Innocens, I, 440. III, 10 Irene de Portugal , I, 443. Irénée, <u>I</u>, 445. Isaae, I, 37-448, <u>III</u>, 200. Isaae de Spolette, <u>I</u>, 448.

Isabelle, I, 448. Isaïe, I, 449. Isidore de Chio, L. 450. Isidore-le-Laboureur, I, 469. Isidore de Séville , I, 450. Jacob , II , 1 III , 200 Jacques-le-Majeur, II, 1-279

108. Jacques-le-Mineur, II, 10-177. Jacques, martyr enPerse, II, 11. Jacques II , roi d'Angleterre ,

II, 415. Jahel, II, 11. Janvier, II, 11. Janvier, compagnon de Fauste,

Jean-Baptiste, II, 14.

Jean-l'Evangéliste, II, 51-410 Jean l'Anmonier , II , 37. Jean Calybite, II, 36. Jean Cassien , I , 114. Jean Chrysostome, II, 34 Jean de la Croix, II, 59. Jean-Goul ou Gengoul, 1, 558. Jean de Matha, II, 38. Jean, pape, II, 58.

Jean, pape, II, 38. Jean et Paul, III, 16. Jean et Cyr , I, 231. Jeanne, compagne desaint Ur-Jeanne d'Arc, I, LVI. Jeanne de la Croix, II, 39.

Jerémie, II, 40.

Jerôme, II, 42.

Jesus-Christ, I, 26, 158, 180.

II, 43.HII, 229. Voy. Crueiny, Croix, etc.

Joachim , II , 80. Job , II , 80.

Jonas , II , 81. Joseph , patrisehe , II , 81. Joseph , époux de la Vierge ,

II, 82 Joseph d'Arimathie, II, 83. Jouin, I, 37. Judas Iscariote, II, 84.

Jude, II, 84. Judith, II, 85. Julien de Brioude, I, 311. Julien-l'Hospitalier, 1, 28. II.

Julien du Mans , I , 37. II, 85 Julienne , II , 86. III , 177. Julitte d'Ancyre, III , 152 Just , II , 86 Justin et Aureus , I ,

Justin-le-Philosophe, II, Justine, I, 230, II, 88, Juvenal, II, 88, Kariléfe , I , 103. Ké', II , 88.

Landelin , II , 90. Landerin, II, 90. Landri, II, 91. Languide, III, 176. Larron (le bon), I, 200-246.

Laurent , I , 218. II , 91. III , 108. Lavrenthios , II , 96. Lazare, H, 97. Léger, H, 99. III, 111. Légion thébéenne, II, 100-195.

Léocadie , II , 100. Léon-le-Grand, II, 101, III,6 Léon IX, II, 102. Léopold, II, 104. Leu, II, 104. Libéral, II, 104. Libéral, II, 105. Lidwina, II, 105. Lidwina, II, 117. Longin ou Longis, II

Loth (la femme de), V

Louis IX , I , 182 II , 190. III , 50. Note. Louis de Gonzague, II, 127, Louis de Marseille , II , 127.

III, 22-258 Loup, I, 28. II, 139. Lubin, H., 130, Luc, H., 132, 132, 223, 234, 291, 532, etc. Lucice ou Luce, H., 132, Lucien, I., 55, Lucien, H., 135, Luciter, H., 135, Lucine, H., 135, Maclande, III, 177, Macaire, H., 136,

Mactande, III, 177.
Macaire, II, 154.
Machabées, II, 155.
Maclou ou Malo, I, 27. II, 135.
Madalaine, I so II, 25. III

Madelaine, I, 20. II, 156. III, 108. Madeleine de Pazzi, II, 143.

Mahout, II, 135. Malychie, II, 144. Malo, II, 135. Mamert, II, 145-462, Mammès, II, 145.

Marc, II, 146, Marcd'Aviano, II, 253, III, 49, Marcel, pape, II, 140, Marcel ou Marceau, évêque de Paris, II, 151.

Marcellin, II, 153.
Marcellin et Pierre, II, 154.
Marcoul, II, 154.
Marguerite, II, 155.

Marie (la Sainte-Vierge), II, 157-266. Marie de Béthanie, II, 178. Marie de Cléophe, II, 177. Marie Egyptienne, II, 178-410. Marie-Madelaine, II, 136. Marie d'Oignies, II, 180. Marie Solome, II, 178. Marien, III, 259.

Maries (les trois-), II, 177.
Marine, III, 259.
Marine, II, 181.
Marius ou Maris, II, 181.
Marthe, seur de Lazare, I, 195.
II, 182.

Marthe, femme de saint Marius, II, 182. Martial, compagnon de Fauste. I, 305. Martin de Tours, I, 19. II.

18. III., 108.
Martin de Verton, III., 221.
Martin de Verton, III., 221.
Martin de III., 188.
Martinien, III., 188.
Martyre, III., 198.
Massa-Blauche, III., 188.
Massa-Blauche, III., 189.
Mathias, II., 189.
Mathias, III., 199.
Matrone, III., 159.
Maurant, III., 194.

Maure, II, 194. Maure, II, 192. Maure, compagne de Britte,

II, 192. Maurice, II, 193. Maurille, II, 193. Mauront, II, 194.

Maximie, III, 162-223.

Maximien-Hercule, III, 240.

Maximin, II, 195.

Médard, II, 196-360, III, 110.

Meginrad ou Meinrad, II, 197.

Mein ou Méen, II, 197.

Melchior, roi-mage, III, 59.

Menechilde ou Menehou, II,

198.
Merne, II, 198.
Mercure, II, 198.
Mètre, II, 202.
Michel, II, 200-410.
Misach, I, 20.
Mitre, II, 302.

Mitre, 11, 202.
Mizael, I, 20.
Modeste, 1II, 192.
Moise, II, 203.
Mondaine, III, 54.
Monique, II, 205.

Musonius, III, 20.
Nabuchodonosor, II, 209.
Narcisse, II, 209.
Natalie, III, 177.
Nazaire, II, 220.
Nérée, I. 4.

Nerlin, II, 210. Nicaise, II, 211. Nicodeme, I, 206, 284, II. 65, 211.

#### DEUXIÈME TABLE.

3-96 UNIES Nicolas , évêque de Mire, II, 211, III, 192. Nicolas de Tolentino, I, 83; Nicolas de Tolentino, I, 83; Nigaue, II, 220. On erwal à propos imprime Nicaise. Nama, I, 321. Oner, II, 360. Oner, II, 360. Oner, II, 360. Oper, 11, 360. Oper, 12, 130. Oper, II, 180. Oper, II, 180.

Oramarie, III, 177.
Osithe, III, 365.
Oswald, II, 365.
Oswald, II, 365.
Oswald, II, 365.
Osuen, I, 46, III, 26.
Ouen, I, 366.
Ovide, II, 366.
Ovide, II, 367.
Pacome, II, 367.
Panerace, II, 367.
Panerace, II, 379.
Pantidon, II, 379.
Paradox, II, 379.
Paradox, II, 379.
Pardulphe, II, 372.
Pardulphe, II, 572.
Pardis, II, 575.

Parre, II, 589. Pasteur, II, 8-

Patrice, II, 389.
Patrocle, II, 589.
Paul, apotre, II, 594; III, 115.
Paul, patriarche de Constantinople, II, 598.

Paul, cernite, L. 55, 40; II, 599.
Paul et Jean, III, 12.
Paul de Léon, II, 402.
Paul de Narbone, II, 402.
Paulin, I, 198.
Paulin, J. 198.
Paulin, J. 198.
Paulin, J. 403.
Pavace, I, 38.
Pavace, I, 38.
Pavace, I, 341.
Pélage, II, 411.
Pélagie, II, 412.
Pélerin ou Péregrin, II, 418.

Perselle ou Perronelle, II, 432, Perpitus, II, 432, Perrine, II, 432. Perrine, II, 432. Perrine, II, 432. Pistrone, III, 432. Philippe, apotre, II, 432. Philippe, apotre, II, 432. Philippe, apotre, II, 432. Philippe, II, 433. Photine, III, 59, Photine, III, 59, Part ou Piston, II, 434.

Pint ou Pinton, II., 494.
Pierre, apôtire, I., 36; III. 495.
Pierre d'Alcandara, II., 435.
Pierre d'Alexandrie, II., 435.
Pierre d'Alexandrie, II., 436.
Pierre Celestin, I., 26; II., 436.
Pierre Gonçalez, II., 436.
Pierre d'Marcellin, II., 154.

Pierre martyr, II, 457.
Pierre Pascia, III, 458.
Pilate, II, 8a.
Pilate, II, 8a.
Pilato, II, 442.
Pilutarque, II, 442.
Polde Léon, II, 400.
Polycarpe, II, 442.
Ponez ou Pons, II, 444.
Potentiane, II, 465.
Prawade, II, 448; III, 177.

rotentiane, II, 465.
Privade, II, 448; III, 1772.
Prey ou Priet, II, 449.
Prime, II, 448.
Prime, II, 448.
Princip, II, 448.
Processe, II, 188.
Protais, I, 566.
Pudentume, II, 465.
Pudentume, II, 466.
Quentin, II, 467.
Quirin, II, 467.
Quirin, II, 467.

Quirine du Cyriaque, Quirin, II, 470. Rabelais, III, 24. Raboni, III, 1. Rachel, III, 1: Radegonde, I, 197; II, 146, 439; III, 2, 110. Raimbert, III, 6. Raintond de Pegnafort, III, 5. Remi, I, 15; II, 363; III, 7, 26.

26.
Reaan, III., 28.
René, III., 29.
René, III., 29.
Renéeri ou Regnobert, III., 6.
Restitute, III., 29., 248.
Richard, III., 30.
Richard, III., 30.
Richard, III., 31.
Robert, II., 210.
Robert, II., 210.
Robert, III., 31.
Robert, évéque de Reims, III., 31.

Robert de la Chaise-Dicu, III, 31. Robert de la Chaise-Dicu, III, 32. Robert de Newminster, III, 35. Roch, III, 35. Rogatien, I, 253. Rous, mages, I, 219; III, 20,

'38, 110.
Roland, III, 43.
Romain, évêque de Rouen, I,
38; III, 45.
Romain, abbé de Saint-Claude,
III, 45.
Romain de Césarée, III, 46.
Romarie, III, 46.

Romuald, III, 46.
Rosalie, III, 51.
Rosalie, III, 52.
Rosoline, III, 52.
Rosoline, III, 52.
Rosoline, III, 53.
Sabas, III, 53.
Sabas, III, 53.
Salome, III, 53.
Salome, III, 57.
Salome, III, 57.

Satomon, H1, 57. Salve, H1, 58. Samaritaine (la), H1, 59. Samson, H1, 59. Samson, abbé de Dol, H1 Samuel, H1, 60, 69. Sané, H1, 61.

Sara , III , 62.

Sardos; III, 53. Saturnin de Toulouse, III, 62. Saturnin de Rome, III, 62. Sauve, III, 58. Savinien III, 64. Savinien de Troyes, III, 63. Savinien de Sens, III, 64.

Savinien de Sens, III, 6 Scholastique, III, 65. Scocelin, I, 369. Schastien, III, 66. Seconde, III, 177. Sédoine, III, 61. Semibaire, III, 177.

Sennen, I, 1. Sept frères mineurs, III, 68. Sept vierges d'Ancyre, III, 149. Serenus, III, 77. Serge, III, 78.

Servais, III, 80. Seth, III, 82. Sevère, II, 466. Séverin de Bavière, I, 368. Séverin de Bavière, II, 83. Séverin de Cologne, III, 84. Séverin de Bordeauv, III, 84.

Shakspeare, I, 57; III, 24. Sidrach, I, 20. Sigebert, III, 84. Sigillende, III, 177. Sigismond, III, 84. Silvestre, premier pape, I, 38;

III, 85. Silvestre II, III, 86. Silvestre, évêque de Châlonssur-Marne, III, 86. Siméon (le vieillard), III, 86. Siméon, évêque de Jérusalem,

III, 86.
Siméon-Stylite, III, 87.
Simon apètre, III, 90.
Simon, Siméon ou Simonin, enfant, III, 91.
Sisiane, III, 93.
Sixte, III, 93.

Sixte 11, 111, 197. Société, III, 177. Solange, III, 249. Soter, III, 93. Sotere, III, 93. Spire, III, 95. Sponce, III, 177. Sulpice-le-Débonnaire, III, 106. Superius, IIII/58. Sure, III, 94. Susanne-de-Babylone, III, 3. Susanne-l'Hémorroisse, III, 1212/

Susame de Rome, III., 115.
Stanislas, évêque de Cracovie,
III., 96.
Stanislas Kotska, III., 98.
Starme, III., 98.
Stymphorose, III., 115.
Técute, III., 155.
Thudee, II., 88. III., 147.
Thècle, III., 147.
Thécder, II., 147.
Thécdore, II., 147.

Théodore-de-Chalcédoine, I II, 148. Théodosie, III, 149. Théodote-le-Cabaretier, III,

149.
Théomate, III, 177, 179.
Therèse d'dvila, III, 159.
Thésée, I, 21j.
Thibée, III, 154.
Thion, III, 155.
Thomas, apôte, III, 155.
Thomas-d'Aquin. I, 43, 221;
III, 159.

111, 195.
Thomas-de-Cantorbery, I, 19, 46; III, 161.
Thomas-Sul, 1, 165.
Tite-Live, III, 163.
Tobie, III, 164.
Torpet, III, 165.
Tron, III, 171.
Tropet, III, 171.
Tropet, III, 171.

Tugallou Tugdwai, III , 171. Tullie, III , 172 .. Udalrie, III, 173. Ulphe, I, 39. Ulric, III, 173 Undecimille, III, 179 Urbain, 11, 189; III, 174. Urhic, III, 174. Ursin , III., 175. Ursule, III, 176, 177, 2 19. Valentin, III, 181. Valère, III , 177, 181 Valeri, III, 181. Valérien, III, 162. Vandelin, I, 28. Venant, III, 182. Venerande, 1, 38. Vibrande, III; 177. Victoire, III, 48; Victor de Marseille, II, 411; III, 188. Victor-le-Maure, III, 190 Victorin, I, 113; H, 466. Vierges d'Ancyre, III, 149. Vignevalay, 1, 383. Vincence, III, 1 Vincent, I, 34; III, 190. Vincent-Ferrier, 111, 191. Vit, III, 192. Vital, III, 193. Vitaline, III, 193.

Wast, 1, 45, 111, 195.
Walburge, III, 195.
Walpurge, III, 195.
Walpurge, III, 197.
Waldrille, III, 196.
Willibored, I, 30s; III, 196.
Willibored, II, 30s; III, 197.
Walfang, III, 197.
Ayste, III, 93, 197.
Yves, I, 30; III, 198.
Zecharie, III, 198.
Zenobe, III, 198.
Zenobe, III, 198.
Zenote, III, 198.
Zenote, III, 198.

Voltaire, I, lvi.; III, 20.

Vivienne, I, 92.

# TROISIÈME TABLE.

#### IMAGES, CRUCIFIX, NOTRE-DAMES, etc.

Aguss Dei: Tome I, page 16; 111, 201.

Albert de Liége. Image de ce aint. I, 65.
Antoine de Padous. Image de ce aint. I, 65.
Antoine de Padous. Image de ce aint. I, 65.
Antoine de Padous. Image de ce aint. I, 1367.
Bombins (1), 1, 7, 72.
Catherine de Sieme. Image de cette Sainte. I, 1267.
Catherine de Sieme. Image de cette Sainte. I, 1267.
Catherine de Sainte. Caristophe. Sainte. Catherine de Paris. I, 1, 61.
Catadia (non image). I, 1, 11.
Catadia (non image). I, 21.

note.

réstion d'Ève. Idée d'un peintre allemand. I, 301.

Croix I, 187, 1111, 108.

Croix de saint André. I, 200.

Croix de Bourbon-Larchambaut. I, 198.

Croix de Bourbon-Larchambaut. I, 198.

Croix de Joston II, 199.

Croix de Contantin. I, 199.

Croix de Saint Ld. I, 196.

Croix de Saint Ld. I, 196.

Croix de Corte Dame d'Alsors.

Croix de Corte Dame d'Alsors.

Croix de saint Paulin. 1, 198. Croix de saint Pierre. 1, 43. Croix de sainte Radegonde. 1, 197. Croix de sainte Radegonde. 1, 198. Croix de saint Servais. III, 80, 82. Croix de saint Servais. III, 80, 82. Croix vénitheme. 186d. Crucifix 1, 201, 430. Crucifix 1, 201, 430.

II, 3o5.

Crucifix de saint Agnello de Naples. I, 201. Crucifix des Apôtres. I, 202; II, 293. Crucifix des Béguines de Gand.

1, 203. Crucifix des Bénédictins de Naples. 1, 203. Crucifix de Béritte. II, 64. Crucifix de Boksley. 1, 2 o Crucifix de sainte Brigid<sup>e</sup> de Snède. 1, 214.

Crucifix de Burgos. 1, 215. Crucifix de Campen. 1, 217 Crucifix de Capucius d'Aix. III, 220. Crucifix des Carmes de Florence. 1, 217.

Crucifix de sainte Catherine de Sienne. I, 218. Crucifix de Châlons-sur-Marne. I, 228. Crucifix de Citeaux. I, 208. Crucifix de la Conception de la

Vega. 1, 236.
Cracifix de Cordoue, I, 222.
Cracifix de Cordoue, I, 222.
Crucifix des Créanciers, I, 235.
Crucifix de saint Denis, I, 220.
Crucifix de saint Ermengardes, I, 260.
Crucifix des filles de Gênes, I, 266.
Crucifix des filles de Gênes, I, 266.

aof.
Crucitix de saint François d'Assise. I, 209.
Crucifix de saint François-Xavier. I, 210.
Crucifix frappés par des Juifs.
Crucifix de bautier de Rirbach.
I, 211.
Crucifix de saint Georges de Co-

logne. I, 217. Crucifix de mint Goar. I, 213. Grucifix de saint Grégoire de Tours. I, 212. Crucifix de saint Jean de Latran.

I, 222.
Crucifix de Laar. I, 218.
Crucifix de saint Laurent. I

Crueifix de saint Laurent. I, 218. Crueifix de Lucques. I, 206. Crucifix Maquereau. I, 219. Crucifix de sainte Marie des Carmes. I, 205.

Crucifix de sainte Marie Transpontine. I, 225. Crucifix de Méry-sur-Seine. I,

227.
Crucifix des nones. I, 222.
Crucifix en perrnque. I, 225.
Crucifix de saint Pierre martyr.
II, 4372.
Crucifix de Quimper-Corentin.

Crucifix de San-Salvador. 1, 221. Crucifix du Saint-Sépulcre. 1, 224. Crucifix de Solenre. 1, 227. Crucifix de saint Thomas-d'Aquin. 1, 221.

Crucilix de Trente. I, 221. Crucilix de Wilissaw. I, 220. Crucilix de Wurtzbong. I, 221. Crucilix de saint Zénobe. III, 190. Crucilix (divers antres). I, 226 et suiv.

Cybele. Son image parle. I, xvi. Diane Taurique (son image). I, xiii. Dieu, peint avec impudence. II,

411.
Dieux d'Énée. I, xvi.
Dominique d'Osma. Portrait miraculeux de ce caint. II. 208.
Eloi. Image de ce saint. II, 410.
Face (Sainte) ou Véronique. III,

182.
Face (Sainte) de Laon. III, 186.
François d'Assise. Portrait miraculsux de ce saint. II, 206.
Gabriel (image de cette sainte.
I, 436.

I, 436.
Georges. Image de ce saint. I, 436.
Gilles. Image indécente de ce saint. I, 386.

Grégoire de Nazianze (image de). 1, 379. Guerlichon. Image indécente de ce saint. 1, 386. Guignolet. Image indécente de

Guignolet. Image indécente de ce saint. I, 384. Honoré. Image de ce saint. II, 410. Hosties miraculeuses. I, 397. Image allégorique de l'hoste,

idée allemande, I, 401.

Hostie d'Amsterdam, I, 403.

Hostie de Bolséna, I, 407.

Hostie de Bellitz, I, 405.

Hostie de Braine, I, 408.

Hostie de Bruxelles, I, 403.

Hostie de la Sainte-Chapelle. I, 406, 434. Hostie de Constantinople. I, 407. Hostie de Dijon: I, 398. Hostie de Dole. I, 408. Hostie de Doraca. I, 409. Hostie de Favera. V, 409. Hostie de Favera. V, 1, 409. Hostie de Saint Jean-en-Grève.

I, 401.

Bostie de Saint-Jean-de-Latran,
I, 409.

Hostie de Saint-Pierre-auxBoufs. I, 434.

Bostie de Saint-Pudentiane de

Hostie de Sainte-Pudentiane de Rome. I, 408. Hostie de Rimini. I, 404. Hostie des augustins de Scelfeld. I, 406. Iconoclastes. I, xxx, 297, 416.

Iconolátres, I, 417.
Image de la Vierge de Torrigiano, I, 436.
Images et peintures curieuses, I.

Jean-Baptiste. Image de ce saint. II, 29. Jérôme. Image de ce saint. II, 404. Jesus-Christ, image de Jesus montant aŭ ciel sur un aigle. Il , 404; enlevé par les soldats du guet. Ibid. Peint par les anges à l'âge de douze ans. Il , 79.

Junou. Son image parlant. I., XVI. Madone libératrice. II., 275. Madone douloureuse de Tolède.

Madone douloureuse de Tolède: II, 254. Madone de Valladolid. II, 255. (Voyez Notrè-Dame.)

Marie. Image de la Vierge. I, 426; II, 410. Image aingulière des couches de la Vierge. II, 406. (Voyez Notre-Dame.) Médard (image de saint). II,

197.
Michel ( image de ), Peinte par saint Luc. II , 202.
Nosaïque de saint Marc. II , 208. Mouchoir où est empreinte l'effigie de Jésus-Christ. II , 80.

Notre-Dame de Almudena. II , 250.

Notre-Dame de Almudena. II , 250.

Notre-Dame des Anges. II , 251.

Notre-Dame des Anges, II, 231. Notre-Dame de l'Anneau. II, 228. Notre-Dame du petit Saint-An-

toine. II, 351.
Notre-Dame des Ardilliers. II,
229.
Notre-Dame in Arend. II, 320.

Notre-Dame in Arend. II, 336. Notre-Dame d'Arras. II, 236. Notre-Dame d'Aspremont. II, 313. Notre-Dame d'Atoeha. II, 257. Notre-Dame d'Auguste. II, 258.

Notre-Dame d'Auguste. II, 258.
Notre-Dame de Saint-Augustin
de Lucques. II, 232.
Notre-Dame de Saint-Augustin
de Rome. II<sup>1</sup>, 233.
Notre-Dame de la Basille. II,

Notre-Dame de Bellefont. II , 350.

Notre-Dame de Bellinzone. III , 241. Notre-Dame de Beteram. II, 356. Notre-Dame de Blakérne. II ,

222, 225.

Notre-Dame de Bologne. II, 239. Notre-Dame de Bon Secours. II, 351.

Notre-Dame de Bonne Rencontre. II, 351. Notre-Dame de Bonnes Nouvelles. II, 23q.

Notre-Dame de Bouchet, H, 350. Notre-Dame de la Boule, H, 328. Notre-Dame de Boulogne, H,

Notre-Dame de Boulogné. II , 3/8. Notre-Dame de Bourg-Dieu. II ,

350. Notre-Dame de Bourges, II, 231. Notre-Dame de la Breche, II,

Notre-Dame de Buch, II, 350. Notre-Dame de Cambron, II,

Notre-Dame de la Carele. II, 326. Notre-Dame de la Carrère. II.,

Notre-Dame de la Carrère II. 355. Notre-Dame de Chartres II. 240.

Notre-Dame du Chêne, 11, 225, 350. Notre-Dame du Chêne de Bar-

sur-Seine. II, 256. Notre-Dame du Chou. II, 225, 232.

Notre-Dame de Claremont. II, 226. Notre-Dame de Clery. II, 265.

Notre-Dame de la Colonne. II, 241. Notre-Dame de Confession. II, 341. Notre-Dame de la Croix d'As-

torga. II, 304. Notre-Dame des Crottes. II, 225, 245. Notre-Dame de Damas. II, 332. Notre-Dame de Saint-Domini-

, que. II , 266. Notre-Dame des Dons. II , 351. Notre-Dame de Donleurs de Tolède. II , 254, Notre-Dame d'Edesse. II , 224,

Notre-Dame de l'Épine. II , 222 , Notre-Dame de l'Épine. II , 282 , Notre-Dama d'Espérance. II ; Notre-Dama d'Esquermes. II, 350. Notre-Dama de Ferrières. II . 238. Notre-Dame du Fen. II , 297-Notre-Dame de Foi. II , 351.

Notre-Dame de la Fontaine. Il .

Notre-Dame dn Fon dn Bois. II, 252. Notre-Dame de Fourvières. II,

347. Notre-Dame de Frisinge. II,

346. Notre-Dame de la garde de Bologne. II , 224 , 315. Notre-Dame de la garde de Mar-

seilla. II. 343. Notre-Dame de Geneste. II, 350. Notre-Dama de Gimont. II, 350. Notre-Dame des Graces. II, 355. Notre-Dame la grande de Poi-

tiers. III, 242. Notre-Dame du Gran, II , 350 Notre-Dame de Gray. II , 35o. Notre-Dame de saint Grégoire.

II, 273. Notre-Dame de Gnadaloupe. II, 350

Notre-Dame da Gnérison. II, Notre-Dame des Guides, II, 275,

346. Notre-Dame de Hall. Il , 308 Notre - Dame - d'Hanswich. II ,

Notre-Dame de Héas. 11, 236. Notre-Dame d'Hildesheim, 11 .

302. Notre-Dame de l'Hozier. Il . 350. Notre-Dame de Hulst. II, 35o.

Notre-Dame de l'Humilité, II 303. Notre-Dame de saint Hyacinthe

de Venise. II, 355. Notre-Dame d'Intercession. II . Notre-Dame de Jessé. II, 306.

Notre-Dame de Kernitron. II . Kotre-Dama de Laghette. II , 229

1000

11, 221, 299. 253. Notre-Dame d'Orcival. III, 241.

Notre-Dame de la Lampe, II . Notre-Dame Libératrice. II. 225. Notre-Dame de Liesse. II , 266. Notre-Dame de Lorette. II , 225. 285.

Notre-Dames de Lonis XI. 11, 266. Notre-Dame de Louvain. II, 317. Notre-Dame de Lydda. II, 316. Notre-Dame la Majenre. II, 346. Notre-Dame de Malte. II, 355. Notre-Dama de Manosque. II,

Notre-Dame des Marais. II. 340. Notre-Dame des Martyrs. II , 222. Notre-Dame de Mastricht, Il ,

350. Notre-Dame de la Merci. II , 22% Notre-Dame, mère da Grace.

11, 230. Notre-Dame de Messine. II, 328. Notre-Dame de Mézière. II, 241. Notre-Dame de Milly. II, 351. 241.

Notre-Dame des Miracles. II. 355. Notre-Dame de Molème. II . 318.

Notre-Dame de Mondovi. II . 349 Notre-Dame do Mont. II , 311. Notre-Dame de Montaign. II ,

313. Notre-Dame de Mont-Béric. II , 312 Notre-Dame du Mont-Carmel.

11, 223. Notre-Dame de Monténégro. II, 303.

Notre-Dame de Montserrat. 1, 420; II , 225, 25g. Notre-Dame de la Morère, II . 355.

Notre-Dame de Moscou. II, 331. Notre-Dame de Moyen-Pont. Il , 350. Notre-Dame des Neiges. 1, 268;

Notre-Dame de Nenbourg. II .

Notre-Dame d'Orsay. If, 351.

Notre-Dame de Painpont, II . 352 Notre-Dame de la Paix. II, 227. Notre-Dame du Peuple. II, 330. Notre-Dame de la Peur. II, 322. Notre-Dame del Pianto. II, 312. Notre-Dame de la Piève. II, 349. Notre-Dame du Pilier de Sarra-

gosse. II, 279. Notre-Dame de Pitié. II, 347: Notre-Dame du Port. II, 341. Notre-Dame des Portes. II, 234. Notre-Dame de la Portioncule.

II, 25t. Notre-Dame du Puy. II, 334,

Notre-Dame de Rho. II , 350, Notre-Dame de Rimini, II, 313. Notre-Dame du Roc. II , 350. Notre-Dame de Rocquamadour:

II, 35o. Notre-Dame de la Rotonde, Il-Notre Dame du Saphir. II , 319.

Notre-Dame du Saut, à Bologne. II , 319. Notre-Dame de Savone. II , 329. Notre-Dame de Schiedam, III.

Notre-Dame de Scot. II, 327 Notre-Dame de Seconrance. Il ,

Notre-Dame des Sept-Donleurs

11, 247. Notre-Dame de la Sibylle. II . 258. Notre-Dame de Sichem. II, 313.

Notre-Dame de la Sierra. II, 350. Notre - Dame de Simonodoskoj. 11, 348.

Notre-Dame de Talant. II , 356. Notre-Dame de Tongres. II, 323. Notre-Dame de Toutes-Beautés. II , 237.

Notre-Dame de Troade, II , 208. Notre-Dame aux trois mains. 11, 246. Notre-Dame de Valençay. II.,

332, Notre-Dame de Valenciennes. II. 323.

Notre-Dame de Valladolid. II , 255.

Notre-Dame de Vassivière, II ; 338. Notre-Dame de Vauvert. Il;

350. Notre-Dame en Vaux. II , 35t. Notre-Dame de Velden. II, 327 Notre-Dame des Vertus. II, 321 Notre-Dame de la Victoire. Il

324. Notre-Dame de la Vie. II , 331. Notre-Dame de la Vigne. Il . 350.

Notre-Dame de Vivonne. II, 35e Notre-Dame de la Voûte. II, 35o.

Palladium. I, xiv. Paul. Images de ce saint. II, 307. Peintures. Voyez Images. Philippe. Image de ce saint. II,

Pierre. Images de ce saint. II .

433. Portrait de Jésus-Christ. II. 54. Portraits de la Vierge, par saint Lue. II, 223, 224, 232, 258, 266, 315, 316, 328, 346; III,

113, etc. Priape d'Anvers. 1, 436.

Prix. Image indécente de ce saint. II , 449

Purgatoire (image singulière du). II, 405. Religion (image singulière de

la ). II, 408. Reine, Image de cette sainte. Renaud. Image indécente de ce

saint. I , 387. René. Image indécente de ce saint. I, 386; III, 29. Robert. Image fécondante de es saint. II, 211.

Roch. Image de ee saint. III, 36. Rosalis. Image/gigantesque de eette sainte. III, 52. Sacrifiee d'Ahraham (image curiense dn.). II ; 406. Statue de Grace. I , 204.

Suaire d'Abgare III, 99 Suaire de Besancon. III, 102.

Suaire de Cadonin. III , 104.

Snaire de Cahors, III , 106. Suaire de Compiègne, III , 103. Suaire d'Enxobrégas, III., 106. Suaire de Saint-Jean-de-Latran, 111, 105. Suaire de Sainte-Marie-Majeure.

ibid. Suaire de Milan. III, 106. Suaire de saint Pierre au Vatican. III, 105.

Sanire de Turin. III., 100, Au-tres unires. III., 105.
Thérèse. Images de cette sainte.
III., 154.
Tirre de la Croix. I, 193.
Trinité (image de la). I, 426.
Véronique (image de la sainte face). III., 182.
Véronique (image de la sainte face). III., 182.
Véronique de Luon. III., 186.
Volto-Santo. I, 206.

# QUATRIÈME TABLE.

# INDEX ANATOMIQUE DES MACHOIRES ET AUTRES PIÈCES. REMARQUABLES.

Barbe de Jésus-Christ, tome III, 229.

Barbe et cheveux vivaces du crucifix de bois de Burgos, I, 215.

Barbe du crucifix de San-Salvador, I, 221. Bras de saint Jean-Baptiste, II, 28.

- de la Madone de Torrigiano , I , 437-

- enorme de la Madeleine, II, 140. - miraculeux de saint Nicolas-de-Tolentino, II, 218.

- singulier , I , 100.

- miraculeux de saint Marc , II , 148.

Bras. — huit à saint Blaise, I., 95. — Nerd à saint Vincent, HI, 191. — Autant à sainte Thècle, HI, 192. — Douze à saint Philippe, II , 422. — Treise à saint Etienne, I., 258. — Miraele du bras de Basquo. — Did-di dis-espt à saint André, I., 22. — Dis-buit à saint Jacques, II, 56. — Bras singulier de saint Andrige, I., 25.

Gervelle 'de saint Pierre , II , 427.

Chair. - Morceau de la chair grillée de saint Laurent, II, 93.

Cheveu de saint Pierre, II, 429.

Cheveux et Ongles vivates du corps de sainte Catherine-de-Bologne , I , 123. Cheveux de saint François d'Assise , I , 331.

- de sainte Irène-de-Portugal , I , 444.

- de sainte Isabelle , I , 449.

- de Jésus-Christ , II , 62 ; III , 229. - de la Madeleine , II , 140.

- de sainte Marguerite , II , 156.

— de la Sainte-Vierge, II, 159. Cornes de Moise, en bouteille, II, 205.

Corps saints , I , 172.

Corps de la Sainte-Vierge, II, 158. - De saint François-d'Assise , I , 318. - Les trois corps de sainte Cunegonde , I , 229. - Cinq corps à saint André , I, 22. - Autant à sainte Perpétue, II, 420. -Six à sainte Dorothée , I , 256. - Autant à'la Madeleine, II, 139. - Sept à saint Jacques-le-Majeur, II, 6. - Sept également à saint Cant, à saint Cantien, à sainte Cantienne, I, 112. - Huit à saint Luc, II, 131. - Huit à saint Hilaire, I, 394. Neuf à saint Maur, II , 192. - Onze à saint Érasme, I, 278. - Douze à saint François-de-Paule, I, 335. - La douzaine et le treizième à sainte Julienne , qui en a peut-être une trentaine , 11 , 86. - Seize à saint Pierre , II , 428. - Dix-huit à saint Paul , II, 395. - Une trentaine à saint Pancrace, II, 360. Autant à saint Georges , I , 362 , etc.

Côte précieuse de sainte Marguerite, II, 156.

Cœur de sainte Thérèse , III , 154.

- De taffetas fait à l'imitation du même. ibid.

- De saint Ignace, I, 418. - De sainte Claire, I, 151,

- De sainte Catherine-de-Sienne, I, 124.

Cranes, I, 186. (Voyez aussi le mot Tétes dans cette table.)

Croupion de saint Ignace-de-Loyola, relique odoriférante, comme dit le marquis d'Argens, I; 424. Dent de saint Guignolet , III , 17.

- De saint Rieule , III , 31.

- De saint Nicolas, II, 215.

Miraculeuse de saint Quentin, II, 469.
 De la sainte Croix, I, 244.

- De saint Barthélemi , I , 81.

- De saint Amable, I, 13.

- De saint Christophe, I, 143.

Dents de sainte Apolline, I, 59.

- De saint Siméon-Stylite, III, 90, etc. (Voyez encore Samson dans le Dictionnaire.)

Doigt du Saint-Esprit , I , 248.

De saint Serge, III, 79.De Daniel, I, 234.

- De saint Diego, pris en medicamens, I, 245.

- Medius de la Madeleine , II , 141. - Anti-scrophuleux de saint Louis , II , 124

- De saint Mammes , II , 146.

- De sainte Édithe, I, 264.

Doigts. — Trente-deux à saint Pierre martyr, II, 438. — Environ soixante, dont onze index à saint Jean-Baptiste, II, 18 24.

Eau ou Sueur des pieds du corps de saint Nicolas, II, 213.

Fesses de Notre-Seigneur, empreintes sur une pierre à Reims, 11, 77.

De saint Fiacre, également marquées sur une pierre, en Brie, I, 313.

— De saint Frambourg, imprimées pareillement sur une pierre, I, 323.

Géans (reliques de), 1, 349.

Genona de sainte Justine, empreints sur une pierre, II, 88.

- De sainte Berthe, empreints sur une pierre, L.
- D'un ange, empreints sur une pierre, 1, 330
- Six genoux à saint Antoine, 1, 53.

Graisse de saint Laurent, II, 92 93.

Han de saint Joseph en bouteille, 11, 83.

Jambes. — Saint Mathieu avait onze jambes, II, 190.

- Lait de la Sainte-Vierge, II, 119 160.
- De sainte Barbe, II, 75.
- De sainte Catherine, I, 118. - De saint Pantaléon, II, 370.
- De saint Paul , II , 396.

Larmes de Jésus-Christ, Il, 54; IlI, 229

- La sainte Larme de Vendôme, II, 54.
- d'Amiens , II , 58, etc.
- Machoires. Voyez d'abord saint Blaise , I , 95.
- De sainte Berthe et de ses filles , I , gr.
- Quatre à saint Eustache, I, 300.
- De saint Pierre , II , 427.
- Quatre à saint Servais, II, 81.
  - Six à saint Simon , II , gr.
  - Onze à saint Jacques , II , 11. - Douze à saint Léger , II , 100.
  - Vingt à saint Jean-Baptiste , II , 22.

Main de saint Jean - Damascène aventure d'icelle, I, xxxiii.

- De saint Médard , II , 197.
- Neuf à saint Barthélemi, ce qui fait quaranteeinq doigts, I, 78. Voyés encore Doigts et Bras. Mamelles. - Sainte Agathe en avait six, à ce qu'it paraît, I, 8.

Membre sexuel de saint Barthelemi , I , 78. Même pièce de l'image de saint Guignolet, I, 385.

Voyez aussi dans cette table le mot Parties sexuelles. Mollet de la statue de Roland , lequel mollet rendait

les femmes fécondes, III, 44. Nombril de Jésus-Christ , II , 45 ; III , 229

OEil de saint Clair , I , 149.

Ongle de Nabuchodonosor, II, 200. - De saint Christophe, I, 144.

- D'un Chérubin , I , 141.

Ongles de Jésus-Christ , 111, 229.

- De la Vierge, II, 160.

- De sainte Hedwige , I , 390. Os de Jesus-Christ, II, 62.

Ossemens de la Sainte-Vierge, 11, 158

Parties sexuelles de saint Arnault, I, 387.

-de sainte Gudule, I, 382. Voyez aussi dans cette table le mot Membre sexuel.

Pas de Dieu , III , 4.

Peau de saint Barthélemi , I , 78.

Pieds de Jésus-Christ, empreints sur des pierres, III, 4. II, 76 et 77. I, 447. - Mesure du pied de la Vierge-Marie, II, 171.

-D'Adam empreint sur nn roc , I , 6.447.

- D'un ange empreint sur une pierre, II, 440.

- De saint Remi , III , 28.

Plaie. - Mesure de la plaie que Jésus-Christ reçut à l'épaule, II, 78.

Plume de l'ange Gabriel, I, 346.

Plumes de saint Michel-Archange , II , 202.

Prépuces de Jesus-Christ, au nombre de sept, II , 46; 111, 229

### O QUATRIÈME TABLE.

Sang de saint Ambroise de Sienne, I , 15.

— De crucifix , I , 214, 222; II , 64; III , 61.

— De saint Étienne , 1 , 288.

- De la châsse de sainte Euphémie, I, 207.

- D'images , 11 , 79:

- De saint Janvier , II , 12.

- De saint Jean-Baptiste , II , 19.

— De Jésus-Christ, II, 63 65, I, 207 20, II, 450.

Sang et Eau de Notre-Seigneur, II, 64-

Sang de saint Laurent, II, 93.

De Neufry , II , 66.
 De Hales , II , 67.

- De Notre-Dame-de-Bologne , II , 23q.

- De saint Pantaleon , 11 , 370.

- Des plaies des stigmates de saint François d'Assise, I. 330.

- De saint Rieule , III , 31.

Souffle de Jésus-Christ , II , 62.

Stigmates de saint François-d'Assise, 1, 327.

— De sainte Catherine de Sienne, 1, 218.

Sueur de saint Michel battant le dragon , 11 , 202.

Têtes. - Saint Philippe en a huit, 11, 442.

— D'Adam, 1, 5. — Saint Achillee et saint Nérée ont checun cinq l'étes, 1, 4, Six à saint Andée, 1, 2a. Huit à sainte Anne, 1, 51. Trèire à saint Jean-Baptiste, 11, 15 et suiv. Dix à saint Jacques-le-Majorr, 11, 11. — Têtes de saint Georgee, 1, 3-3. Note. — Onne têtes à saint Georgee, 1, 36a. — Quatre à saînt Blaise, 1, 95. — Tête énorme, de la Madeleine, 11, 140. — Tête de la Madone-de-Torrigiano, 1, 432. — Six têtes à saint Ignace, 1, 418. — Tête mercielleus de saint Fortunat, 1,32: — De saint Pancrace, laquelle saigna trois journde suite, II, 365. — Onne têtea k saint Maur, II, 193. — Sept têtea kaisat Théodore d'Héraclée, III, 148. — Dir têtea à saint Léger, II, 95. — Têtes de saint Júlien de Brionde, I, 312. — Huit têtea k saint Etienne, II, 198. — Sept têtes k saint Vincent, III, 191. — Têtes des onne mille Vierges, III, 179. Sainte Julienne a trente ou quarante têtea, III, 197.

Tibia singulier de saint Sébastien , III , 67. Vertèbre de saint Christophe , I , 143.

Yeux de sainte Luce, II, 133.

# CINQUIÈME TABLE.

## REGNE ANIMAL.

BÉTES QUI SE TROUVENT DANS LES LÉGENDES OU QUI ONT LAISSÉ DES RELIQUES.

Agneau de saint François-d'Assise. Tome I, page 27. Agneaux de sainte Agnès. I, 23. Aigle de saint Jean-l'Evangeliste. II, 34, 149.

Aigle de saint Guislein. I, 388. Aigle de saint Servais. III, 80. Anc de Vérone (c'est l'ânesse qui porta Jésus-Christ). I, 24, 26.

Ane de Balaam. I , 26. Ane de saint Pierre-le-Célestin. I , 26.

Anes de la procession de la Gargouille. II. 452. Araignée de saint Conrad. I, 26. Arêtes du poisson descinq mille hommes. III, 229.

Baleine de saint Maclou. I , 27 , 135. Basilie des Porcherons. II , 362. Bec de l'oiseau de Nicodème.

II, 65. Bétail de saint Félix-de-Cantalice. I, 306.

Bétes venimeuses. II, 389.
Biche de saint Bielles. I, 370.
Biches de saint Rieule. I, 28.
Bœuf gras. II, 450.
Bœuf de saint Luc. II, 140.
Bœuf de saint Egrimoine. III, 145.
Bœuf de saint Pierre-aux-Bœufs.
1, 435.

Brebis de saint Antoine-de-Padoue. I, 28. Brebis de saint François-d'Assise. 1, 27. Brebis de Joseph. II, 82. Brebis de saint Loup. I, 28; II,

Bride du mulet de saint Thomas de-Cantorbéry. I , 44. Canards de saint Andoche. III ,

245, Carpe de saint Nicolas-de-Tolentino. II, 219. Cerf bienheureux. I, 23, note. Cerf de saint Eustache. I, 29,

299. Cerf de saint Hubert. 1, 29. 411. Cerf de saint Julien l'Hospitalier. 1, 28. Cerf de saint Télo. 1, 29.

Cerfs de saint Rieule. I, 28; III, 31. Chapon de saint Nicolas-de-Tolentino. II, 219, note. Chat de saint Yves. I, 30.

Chats de saint Marcoul. II, 155. Cheval de saint Georges , 30, 362, note. Cheval du roi Gralon. I, 447. Chevaux de saint Antoine. III

207. Chevaux de saint Victor, de saint Martin, de saint Maurice, 1, 30 Chevanx sous le patronage de saint Eloi. *Ibid*. Chèvre des croises de Hongrie. 1, 421. Chèvres de Notre-Dame-de-

Le saint Chien de l'abbaye de Corbie I, 30. Chien de saint Roch. I, 31; III.

Chien de saint Roch. 1, 31; III. 36, note, 37. Chien des Sept-Dormans. I. 32. Chiens de saint Anastase, I. 21.

Cigale de saint François-d'Assise.
1, 32.
Cochon de saint Antoine. I, 33.
Cochons de saint Aventin. III

Cochons de saint Aventin. III, 209. Colombe de sainte Radegonde. III, 3.

Colombe de sainte Reine. III, 7,8. Coq de saint Pierre. I, xlij, 34, III, 111.

Corpeau d'Elie. 1, 35, 270. Corbeau de saint Paul-Ermite.

I, 35. Corbeau de saint Vincent, I, 34; III, 190. Corbeaux de saint Jérôme. I, 35.

Corbeaux de saint Meinrad. II , 198. Corne de licorne. II , 121.

Dauphin de saint Lucien. I, 35; II, 133. Dauphins de saint Martinien.

I, 36. Dene de la mâchoire d'âne de Samson. III, 66.
Dragon. III, 247.

Dragon de saint Benoit-d'Arezzo. 1, 234. Dragon de saint Dérien. 1, 36. Dragon de saint Jouin. *Ibid*.

Dragon de saint Jouin. Ibid. Dragon de saint Julion-du-Mans. Ibid. Dragon de saint Marcel. 1,37;

II, 152, 463.
Dragon de sainte Marguerite. I, 37;

Dragon de sainte Marthe. I, 37; II, 182. Dragon de saint Méen. 1, 37. Dragon de saint Michel. *Ibid*. Dragon de saint Pavace. *Ibid*. Dragon de saint Pol-de-Léon. 1, 38; II, 401. Dragon de sainte Badegonde. II,

Dragon de sainte Radegonde. II 463. Dragon de saint Romain. L. 38

Dragon de saint Romain. 1, 38; III, 45. Dragon de sainte Vénérande. 1, 38.

Dragon de saint Sylvestre. I, 38. Voyez Serpens, dans cutte table.

table. Gargouille de Ronen. I. 38; 11, 452; 111, 45.

Grenonilles de saint Ouen. I, 40. Grenouilles de saint Rienle. I.

Grenonilles de saint Rienle. I, 39. Grenonilles de sainte Ulphe. I

Grenouilles de saint Gengoul, I, 360. — Autres Grenouilles.

III, 171. Guépes de saint Narcisse. II, 209.

Hareng sacré de Rouen. III, 45. Homme de saint Mathieu. II, 149.

Lapins d'Espagne. III, 171, Lion de saint Gérasime. I, 40. Lion de saint Jérôme. II, 43. Lion de saint Marc. I, 42, II,

149. Lions de sainte Marie-Égyptienne. II, 180. Lions de saint Paul-Ermite. I

Lion de saint Sahas. 1, 41. Lion de sainte Thècle, 1, 42: III.

147.
Loirs de saint Ulric: III, 173.
Lonp de saint Blaise. I. 42.
Lonp de saint Edmond. I. 43.
Loup de saint Hervé. I. 42.
Loup de saint Malo. I. 42.

Loup de Saint Malo. 1, 42. Loup de Notre-Dame-in-Arens. II, 320. Loup de Notre-Dame-de Molé-

me. H, 318. Loup de saint Robert-de-Citeaux. 1. 43.

#### CINQUIÈME TABLE.

Loup de saint Vincent. III Machoire d'Apa de Samson, III .

Mouches de saint Narcisse, II 210 Mouches de saint Thomas, III .

Mulet de saint Antoine-de - Padone. 1, 44.

Mulet de saint Thomas-d'Aquin. Mulet de saint Antoine. III, 207. OEufs de Léda. I , xij Oie des croisés de Hongrie. I,

621. Oie de saint Guignolet. I , 383. Oie de saint Rigobert, III Oiseaux de saint Pol de Léou.

11, 400. Ours de saint Colomban. 1, 46. Ours de saint Corbinian. 1, 4 Ours de sainte Gndule. I, 45. Ours de saint Guislein. I, 388 Ours de saint Martin-de-Vertou.

1, 45. Ours de saint Waast, I, 45; III. 195.

Peau d'Ours de saint André. 1, 46. Perdrix de saint Nicolas-de-To-

Jentino, II. 210. Pie de saint Thomas de Captorbéry, III. 162.

Pied du chameau de Mahomet, empreint sur une pierre. Il,

441. Pied du cheval de Gralon , empreint sur un roc. 1, 447. Pigeon de saint Branle. 1, 47.

Pigeon de saint Grégoire · le-Grand. 1, 375. Pigeon de Mahom Pigeon de Mahomet. I, x111, 47. Pigeon de Notre-Dame de Chon. II, 232.

Pigeon de Ravenne. I , 47. Pinmes de la colombe de sainte

Radégonde, III , 3. lumes qui tuerent saint Etienne - Patriarche, I. 201.

oisson des einq mille hommes. III , 220

Poisson rôti des apôtres. I, 47. oissons de saint Autoine-de-Padone. 1, 48.

Poisson de saint Corentin. I, 48. Poisson de Jonas. Ibid. Poisson de saint Pol-de-Léon. 11,401

Poissons miraculenz du Tage. 1, 444. oisson de sainte Vitaline. III .

194. Porcs qui s'agenouillérent devant Notre Dame-d'Astorga, 11,305.

Poulets de sainte Gertrude, I. 49:

Pourcean de sainte Marie - Majeure-de-Naples, I., 33, Pourceanx de saint Maxime, III. 223

Poux de Pharson. III, 171. Puce de saint Macaire. II, 134 Queue de l'ane de Balaam. I 26.

Queue de l'fine de Jésus-Christ. 1, 25 Rats de Gyara, Ill, 171. Rats de Poppiel et de Hatton. 1,

49; IH, 770 Rats de saint Ulric. III , 173 Renard de saint Hervé. 1, 43. Sauterelles de saint Théodose. , 5o. - Autres santerelles

III, 171. Scorpions de saint Gaudence. 1, 348. Serpent d'airain de Moise. II, 201.

Serpent de saint Jean-l'Evangeliste. II , 32. Serpent de Salomon. III , 57 Serpent de saint Victor. III . 189

Serpens de saint Jean-de-Reann et de saint Vigor. 1, 49-Serpens de Malte. II, 397. Dragons , dans cette table. Souris. La sainte Souris de Lodève. 1: 50. Taons de saint Narcisse. Il , 200.

Tarasque ou dragon de sainte Marthe. 1, 37, 196; II, 182,

### CINQUIÈME TABLE.

Taupes de Thessalie. III, 17t: Taureau d'airain de saint Eus-lache. I, 299. Taureau de saint Michel. II,

Tsuresu de saint Sauve. III, 58.
Tauresu de saint Sylvestre.
I, 50.
Toiles d'araignées de saint Félix de Girone. I, 310.

Vaehe de saint Martin. I , 50. Veau de saint Germain , I , 50. Ver de saint Siméon Stylite. III ,

90. Vermine de saint Thomas de Cantorbéry. III, 161. Vermine (la bonne sainte). II, 463.

Vers d'Hérode, III, 171. Vipères de Malte, III, 113.

## SIXIÈME TABLE.

#### RÈGNE VÉGÉTAL.

Amandier de saint François. T. I, page 61. Arbret saints. I, 60. Arbre de sainte Gudule. I, 382. Arbremiraculeux de saint Friard.

I, 343. Arbre mirachleux qui donna asile à la Sainte-Vierge. I, 63, 247.

Arbre de saint Sébastien. III, 68. Arbre sec de saint Zénobe. III, 199. Arbres de sainte Eulalie. I, 295.

Baume de saint Marcel, II, 152. Buisson ardeut. I, 63. Buisson d'épines de Notre-Dame de l'Épine. II, 282. Cédres du Liban. I, 63.

Charbons qui servirent à brûler saint Eustache. I, 300. Charbons de saint Laurent. II,93. Chênes vénérés. II, 235.

Chène produit par le bâton de saint Fraoçois-d'Assise. I, 331. Chène de Mambré. I, 64. Chène de Notre-Dame d'Apromont. II, 314.

mont. II, 314. Chêne de Notre-Dame de Bar-sur-Seine. II, 256.

Chène de Notre-Dame du bois de Boulogne. II, 348. Chène de Notre-Dame d'Hildesheim. II, 302.

Chène de Notre Dame des Portes. 11, 234. Chène de Notre-Dame des sept

Douleurs. 11, 247. Coignassier de saint François. I, 61. Confitures de coing honorées comme reliques de sainte Catherine. I, 120. Corde qui lià Jésus flagellé. II,

Corde de la cloche de l'abbaye de Royanmont. I, 386. Épices de saint Fracçois. I, 61.

Fenouil de Notre-Dame de Confession. II, 342. Figoier maudit. 1, 62.

Figurer de saint Pierre d'Alcantara. II, 435.

Fleur qui sortit de la bouche de saint Louis de Toolonse. Il, 127 Fleurs de Jesnoe de la Croix. Il, 41.

Fleurs du tombeau de saint Étienne. I., 286. Foin de la crêche. I., 326, note;

II, 44.
Foin de saint François d'Assise.
I, 326.
Herbe de sainte Bibiane. I, 93.

Herbe de sainte Bibiane. I, 93. Huile des reliques. I, 414. Huile de saiot André. I, 22. Huile de sainte Catherine. I, 118. Huile de sainte Geneviève. I,

356. Huile de sainte Élisabeth de Hongrie. I, 272.

Huile de saint Éloi. 1, 275. Haile rousse de saint Étienne de Hongrie. 1, 292. Huile de sainte Euphémie. 1, 297.

Huile de sainte Euphémie, I, 297. Huile de saint Félix-de-Girone. I, 310. Huile de la lampe de saint Marcellin, II, 153. Huile de la lampe de tombean de saint Martin, II, 187. Iluile de la tête de saint Nicolás. II, 213, 214. Huile des lampes de saint Pierre,

II, 429. Huile du pied de sainte Thérese. III, 154. Huile de saint Vit, III, 192. Ifuile de saint Walburge. III;

Lis de Notre-Dame du fou-du-Bois, II, #53. Melons d'Élie, I, 270.

Melons d'Élie. I, 270.

Noyer maudit par suint Éloi. I,

62.

Noyer de Notre-Dame du Peuple.

II, 33o. Olivier où l'on a pris la croix. I, 111. Oliviers du baiser de Judas. I,

62. Olivier de saint Pantaleon. II, 370.

Oranger de saint Dominique. I, 61. Oranger de saint Thomas d'Aquin. I, 61. Paille de saint Germain-d'Auxer-

re. I, 363.
Pain bénit. II, 368.
Pain de la Cène. II, 61.
Pain des 5000 hommes. II, 53.
Pain bénit par saint François-

d'Assise. 1, 331.

Pain Bénit par Jésus-Christ. III, 229. Pain de saint Nicolas. II, 212. Pain miracoleux de saint Nicolas-

Pain miraculeux desaint Nicolasde-Tolentino. II, 219. Pains de saint Ulric. III, 173. Palmier (branche de ) que J.-C.

portait à la main à son entrée à Jérusalem. II, 59. Poirier des saints Nazaire et Celse. II, 210.

Pommes de Sodome. I, 64; III. 143. Roses de sainte Dorothée. 1, 256. Roses rouges de saint Étienne. II, 211.

Roses blanches de Nicodème. II , 211. Sarment de saint Thomas. III , 156.

Thérébinte de la Vierge. I, 63.

Thérébinte de la Vierge. I, 63.

Verge d'Aaron. I, 3:

Vin de sainte Clotilde. III, 214.

Vin de sainte Comann. I, 166.

Vin de sainte Genevieve. I, 353.

Vin de saint Marcel. II, 152. Vin de saint Martin. II, 187. Verge de Moise. II, 204. Vin des noces de Cana on de l'Architricho. II, 51. Vin de Notre-Dame-de-Charirys.

11. 242.

## SEPTIÈME TABLE.

#### RÈGNE MINÉRAL

Brique de la Santa Casa. Tome II, 290. Caillou de saint Dominique. I, Caillou orné de trois gouttes du mng de saint Pierre. II, 499. Caillou de la Kaillé. II, 237.

Cailloux de saint Sané. III, 237.
Cailloux de saint Sané. III, 16.
Chalues de saint Gnitierne. I,
388.
Chalne de saint Jean l'évangé-

liste. II, 33.

Chaîne de Jésas flagellé. II, 74.
Chaînes de Saint Paul. II, 395.

Chaines de saint Pierre. II , 436, 432. Chaine da sainte Reine. III , 7. Lama d'or qui indiqua le tom-

Lama d'or qui indiqua le tombeau de Joseph. II, 82. Limures des chaînes de saint Pierre et de saint Paul. II, 246,

432. Meule de moulin de saint Antoine. I, 54; III, 206.

Meule de moulin dessint Michel. II, 207. Meule de moulin de saint Quirin.

II, 470.
Meule de sainte Radegonde. III,
4.
Pierres miraculeuses. II, 438.

Pierre noire d'Abraham apportée par Gabriel. II ; 196. Pierre vénérable de la Santa Casa.

II, 290.
Pierre de la circoncision. II, 49.
Pierres de croix. II, 12, note.
Pierre de saint Daniel. 1, 235.
Pierre qui servait de carcan i

saint Denis dans sa prison. I. 243. Pierre du diable. II , 440. Pierres de saint Dominique. I,

251.
Pierre de dragon. III, 247.
Pierres avec lesquelles on lapida
saint Étienne. 1, 290; II, 438.
Pierre de saint Fiacre. I, 313.

Pierres qui servaient de lit à saint Framboorg. 1, 323. Pierre de la naissance de saint François-d'Assise. 1, 33o.

Pierre teinte du sang de saint Janvier. II, 13. Pierre de saint Jean-Baptiste. II,

19, 24. Pierre que le diable proposa à Jésus-Christ de changer en

pain. II, 54.
Pierre teinte du sang de saint
Laurent. I, 219; II, 92.
Pierre levée. II, 439.
Pierre de saint Michel. II, 201.

Pierre de saint Michel. II, 201. Pierre sur laquelle saint Pierre chanta sa première messe. II,

293. Pierre qui pue. II, 449. Pierre où la Vierge lavait les drapeaux de l'enfaut Jésns. II, 176. Pierre de l'anfantement de la vierge. II, 441.

Pondre déshonnéte de mint Guerlichon. 1, 386. Poudre du membre sexuel de l'i-

mage de saint Guignolet. I, 385. Poudre farineuse du tombeau de saint Jean-l'Évangeliste. Il. 33 Ponssière des saints Épipode et Rocher de saint Pol-de-Léon. Alexandre, I , 277 Poussière de saint Sébastien. III Saphir merveillenx apporté, à 62.

Poussière du tombeau de saint Céadde. 1, 128.

Poussière du tombeau de saint Raimond de Pegnafort. HI, 6. Roc du lait de la Vierge. II , 164. Boche de saiut Aubert. I, 66.

Rocher que Moise frappa de sa verge. II, 203,

Rocher de Notre-Dame-du-Mont-Servat. II, 265.

ocher que saint Pierre humidifia de ses larmes. II , 433.

sainte Galle par les anges. Il

Statue de sel. Voyez Edith. Table de marbre de saint Fré-dien. 1, 342. Table de pierre de Notre Seigneur

près Natareth. II, 69. Terre sainte. Voyez l'article dans le dictionnaire. Terre du sépulere de saint Cas-

sien d'Autun. I, 115. Tuiles du toit de César de Bes

1, 131.
Voyez aussi les tables snivantes.

### HUITIÈME TABLE.

#### GARDES-ROBES, FRIPERIES ET AUTRES USTENSILES.

Aiguilles de fer du martyre du petit saint Simon. Tome III, pag. 92. Ampoule (la sainte) do Reims. 1,15; II,123; III,27,204. Ampoule do Thomas Béquet. 1,19.

Ampoule de Marmontiers. I, 19; II, 409. Ampoule de saint Maximin. I,

Anneau de saint Marc. II, 150. Anneau de Salomon. III, 57. Anneau de la Vierge. II, 164, 229. Anneau de Zacharie et de saint

Anneau de Zacharie et de saint Jean-Baptiste. III, 198. Anneanx de sainte Radegonde. III, 4. Arche d'Alliance. 1, 64.

Arche de Noc. 1, 65. Armoire de la Sainte-Vierge. II, 107, 174. Aube de saint Dominique d'Os-

ma. III, 220. Aube de saint Lucien. II, 133. Auge de saint Conogan. I, 171. Autels. II, 220; III, 208. Autel des apôtres à la Santa Casa. II, 293.

Autel de saint Friard. I, 343. Autel où saint Jean-Baptiste disait la messe. II, 23. Autel à messe de saint Pierre. II, 433.

Baguettes à tambour de saint François-d'Assise. I, 330. Bandeau de la Sainte-Vierge. II, 167. Barque de saint Jacques. II, 5.

Bâton de sainte Bathilde. 1,320. Bâton du chantre de la Saintechapelle de Paris. 1,828. Bâton de saint François d'Assise. 1,331. Bâton de saint Friard. 1,343. Bâton de saint Goulven. 1,360. Bâtor de saint Goulven. 1,374.

Bâton de saint Grégoire le Thaumaturge. I, 378. Bâton de saint Gummar. I ; 390. Bâton de saint Hilaire. I , 392.

Bâton avec lequel saint Ignacede-Loyola chassait le diable 1,423. Bâton de Jésus-Christ. 11,54.

Bâton de Jésus-Christ. II, 54. Bâton de saint Joseph. II, 83. Bâton de saint Julien-du-Mans, II, 86.

Bâton ayec lequel le Diable rossa saint Nicolas-de-Tolentino. 1, 82; II, 218. Bâton de saint Patrice. II, 390.

Baton de saint Pierre d'Alcantara. II, 435. Baton de saint Pol-de-Léon. II, 401. Baton de saint Roch. III, 37.

Baton de Santa Roen. 11, 37.
Baton de Romulus. 1, 12.
Berceau de saint Hilaire. 1, 394.
Berceau de Jésus-Christ. 11, 44.
Bible d'Esdras (manuscrito.) 11, 106.
Billets qui ont touché les têtes

Billets qui ont touché les têtes des Trois-Rois III, 42. Bouclier de saint Michel. II, 201. Bonclier de saint Théodore d'Iléraclée. III, 148. Boules du œur de sainte Claire.

Boules du cœur de sainte Claire. 1, 151 Bourdon de saint Pierre. II, 430. Bourdon de saint Thomas. III , 156. Bouton de la culotte du docteur Hamon. II, 376.

Braguettes et pourpoint du Crucifix de Soleuro 1, 227 Braguettes on oulottes de saint Fançois d'Assise, I, 331... Bracquemart de saint Michel. II, 201...

Brassières de sainte Catherine. I, 119

Broches du corps de saint Quentia. 11, 468. Calice, burettes et bâton épiscopal de saint Denis 1, 242.

copal de saint Denis. 1, 242. Calice de saint Donat. 1, 253. Calice de saint Goulven. 1, 374. Calice de saint Jean l'Evangeliste II, 33.

Camif ( le saint ). I., 112. Capuchon de saint Bernard. I., 89. Capuchon de saint François d'Assise. I., 331.

sise. 1, 331.
Capuehon de saint Sahas. III, 53.
Ceinture ou cordon de saint
François d'Assise. 1, 330.
331, 332, 333.
Ceinture de saint Fursy. 1, 346.

Ceinture de saint Fursy? 1, 346. Ceinture de saint Germain-d'Auxerre. 1, 363. Ceinture de sainte Marguerite.

LI, 157.
Ceinture de sainte Marie-d'Oiguies: II, 180.
Ceinture de saint Robert-de-

Rewminster, III, 35. Ceinture de la Vierge, II, 173. Ceinture de sainte Honorine. III, 228. Chaires de saint Pierre, II, 431. Chaise de marbre de saint Fa-

Chaise de marbre de saint Fabien. 1, 364. Chaise de saint Marc. II, 148. Chaise de saint Servais. III, 81. Chandelle d'Arras. I, 131. Chandelle d'Arras. I, 131.

so 11, 306. Chape de seint Raimond-de-Peguafort II, 5

Chape de notre Sauveur. II, 70.

Chapeau de saint François de Sales, I; 339. Chapeau de saint Philippe de Neri, II, 423.

Néri. II., 423. Ghapelets. I., 133. Chapelet de saint Dominique. I. 252; III., 49.

252; III, 49. Chapelet de Jeanne de la Groix. II, 39. Chariot de saint Erconwald. III.

Chariot de saint Ecconwald, III, 224. Chartre singulière de l'abbaye

de Signy. I, 90. Châsses. I, 140. Châsses de sainte Geneviève. I,

Chasede saint Firmin. 1, 317.
Chaseble de saint Alphonse ou Ildefonse. 1, 12.
Chaseble de saint Austremoine.

Chasuble de saint Austremoine.

III, 208.
Chasuble de saint Bernard. I.

Chasuble de saint Pierre II, 429.
Chasuble de saint Regnobert.
III, 6
Chausses de saint Joseph. II. 82.

Chaussures de la Vierge. 11, 171. Chemin du ciel (libelle)

Chemise de la Sainte-Vierge. II, 162, 163.
Chemise de sainte Irène-de-Portugal. 1, 445.
Chemise de saint Lubin. II, 130.
Chemise de saint Lubin. III, 130.
Chemise de saint Mario d'Oi-

gnies. II. 181. Chemise de saint Sadroc. III., 54. Cierres. 1. 146, 433.

Cierges. 1, 146, 433.

Cierge ou hougie de la lanterne de sainte Geneviève. 1, 352.

Cierge de saint Willibrod. III, 106.

Cilice de saint François d'Assise I, 33a. Cilice de sainte Maure II, 192-Cilice de fer de saint Nicalas de

Tolentino II, 218. Clef de saint Hubert I, 417. Clefs de saint Pierret II, 436 Clef du paradis (libelle). II , 115. Cloches, I., 155, 129; III, 313. Cloches de Notre-Dame de Liesse. III, 241: Cloches de Ia Santa Casa. II ,

201.
Cloche hérétique fonettée. III, 214.
Clochette de saint Ké. II, 88.
Clochette du roi Marco II, 401.

Clous de la croix. 1, 158.
Clou de Trèves. 1, 163.
Clou de saint Guignolet. 1, 383.
Clou de Jahel. II ; ff.
Clous du corps de saint Quen-

tin. II, 468.
Coiffes de la Vierge. II, 167.
Collier de fer de saint Sane. III,

Cornet à bouquin de saint Francois d'Assise. I, 33o. Corde de Judas pendu. II, 84. Conpe de la Cène. II, 61. Couperet de Judith. II, 85. Couroque d'épines. I, 180, 207;

III, 229. Conronne de Charlemagne. Lo

Couteau de la Cène. II, 61. Couteau de la circoneision de Jéans-Christ. II, 49. Couteau d'Iphigénic. 1, xiij. Couteau de sainte Marie d'Oignies. II, 188.

Contean avec lequel on egorgea les dix mille martyrs. 1, 268. Contean de saint Pierre. 1,

43o.
Coutean du martyre du petit
saint Simon , III , 92.
Coutelas de saint Pierre martyr.

II. 438. Crible de saint Benoît. III, 210. Crosse de saint Pierre. II., 430. Crosse de saint Denis, III., 28. Grosse de saint Robert de la Chaise-Dien. III., 33.

Grosse de saint Robert de la Chaise-Dien. III, 33. Cruches de Cana. II, 5o. Cruche pleine du sang de saint Thomas III, 156

Chlotte de M. Paris. II , 376. De saint Griffon. Ibid. Note.

Dalmatique de saint Robert de la Chause-Dieu. III, 33: Dés avec lesquels ou joua la robe sans couture. II; 73. Deniers de Juda. II, 53.

Drapean de saint Jacques-le-Majeur. II , 9. Durandal, épée de Roland. III ,

Durandal, épée de Roland. III , 44. Écriture de la Sainte Vierge. II , 167 , 292. Écuelle de saint Robert de New-

minster. III, 35.
Conelles de la Vierge, II, 174.
Épée de Charlemagne. I, 149.
Épée ou sabre de saint Iguaco
de Loyola. I, 42r.
Épée d'or de Jeremie. II, 42.

Épée d'or de Jérémie. II., 42. Épée de saint Paul. II., 307. Épée de Roland. III., 44. Epine de Port-Royal. I., 183. Épines de la couronne de Jésus. I., 188.

Eponge de la Passion. II , 25, III , 229. Eponges de sainte Praxède. II , 448. Étendard de saint <u>Georges. I</u> ,

362.
Etendard de saint Jacques-leMajeur. II, 9.
Etoile de saint Dominique d'Osma. III, 220.
Etoile de saint Hubert. 1. 411;

412. Étole de saint Narcisse. II, 42. Étole de saint Narcisse. II, 209. Étole de saint Thomas de Cantorbery. III, 162.

Evangile (manuscrit) de saint Mathieu, écrit par saint Barnabé. I, 76. Évangile de saint Marc, manus-

crit. II<sub>7</sub> 106; 148. Ex voto. I. vviii. 138, 301, 357, 433, 271, 295. Flacons de saint Benoît. I. 86. Flacons de Clovis. I. 164. Fleche qui blessa an bas le crucifix de saint Goar. I. 212.

Flèche uni blessa an bas le crucifix de saint Goar. I, 212. Flèches de saint Lucien. II, 136. Flèches de saint Schastien. III, 68. Froe de saint François-d'Assise, 1, 331, Fronde de David. 1, 236. Fuseaux de la Viergo. II, 174. Gants de saint Hildevert. 1, 395. Gants de Nicodeme. II, 152. Gants de la Vierge. II, 174. Gants de saint Vincent-Ferrier.

III, 191.
Garde-robe de saint Pierre. II, 429.
Gril de saint Laurent. II, 91,

95... Grille sur laquelle Jésus-Christ s'appuya pour précher. II, 53. Habit de saint Anastase. I , 21. Hache de saints Benoite. I , 88. Haire de saint Jean-Eaptisle. II ,

Jupon de sainte Marguerite. II , 156.

156.
Lacet de Valenciennes. II , 313.
Lance de saint Georges. I. 362.
Lance de la Passion. II , 118.
Lance de saint Thomas. III, 126.
Langes de Jésus-Christ. II, 45, III, 229.
Lanterne de Judas. II, 84, Lantern

Lanterne de Judas. II, 84. Lettre de Jésus-Christ au roi Abgare. II, 108. Lettre de Jésus-Christ aux Fran-

çais, sous Charlemagne. II , 108. Lettre trouvée sur l'antel de Paimpol lors de Papparition

de Notre Seigneur Jésus-Christ au très-saint Secrement de l'Autel, en 1971. II, 112. Lettre de saint Léon-le-Grand, révue et corrigée par saint

Pierre. II , 108.

Lettre écrite par la Sainte-Vierge. II, 109.

Lettre de la Vierge aux habitans

de Messine. II, 328.
Linecul funèbre de la Vierge.
II, 176.

II, 176.
Linge avec lequel saint Françoisd'Assise s'essuyait les youx. I,
330.
Linge sepulchral de saint Fran-

Linge sépulchral de saint François Xavier. I., 33q. Linge que la sainte Vierge mit sur les parties honteuses de Notre-Seigneur en croix. II ,

Lingo sale de la Sainte-Vierge ayant ses fleurs. II, 164. Linges sanctifiés par l'attouchement des reliques. I, 375,

II, 426.
Lit de sainte Genevière. I, 356
Lit de sainte Gertrude. I, 366
Lit de sainte Gertrude. I, 366

Lit de la Vierge, II , 171. Livres-reliques. II , 106. Manches de la soutane de saint

François-Xavier. J., 341. Manchettes de saint Martin. II, 186. Manne du désert. II, 146; III,

Manteau d'Élie. I, xx, 269.
Manteau de saint Jacques. If 6.
Manteau de Jésus-Christ. II, 71.
Manteau d'écarlate de Jésus-Christ. II, 71.

Christ II, 72.
Manteau de saint Joseph. II, 82.

Manteau de saint Lavrenthios. II, 97. Manteau de saint Vincent-Ferrier. III, 101.

rier. III, 191.
Manuscrit des actes des apôtres, écrit par saint Luc. II, 131. (Voyez le mot Évangile dans cette table.

Marteau de Jahel. II , 11.

Matelas de saint Télo. I , 20.

Matelas de saint Vincent Ferrier.

III , 101.

Médailles de saint Benoît. III, 211. Médaille de sainte Geneviève,

Missel de saint Wolfgang. III , 197. Mitre de saint François-de-Sales,

I, 337.

Mouchoir de poche de sainte
Marie-d'Oignies, II. 180.

Moulin de saint Victor, II, 411.

Mules de saint de saint Pierre.

II, 430. Murailles de la Santa Casa. II, 200. Nappe de la Cene. II , 60 ; III , 220-Nappe de l'autel où saint Pierro chantait messe. 1, 18; II, 433. Oreiller de saint François-Xavier

1, 340. Oriflamme. 1, 244.

Oriflamme de Brescia. III , 244. Ornements sacerdotaux de saint Antoine. III , 207.

Paillasse de saint Ignace-de-Lovola, I. 422. Paillasse de saint Malachie. II ,

144. Paillasse de saint Martin. II, 187.

Pantoufle de saint Pierre. II, 430. Pantoufles de saint Germain

d'Auxerre. II , 228. Pantoufles de saint Joseph. II ,

Pantoufles de la Vierge. II, 171. Parapluie de saint Vincent-Ferrier. III, 191. Peigne de Charlemagne. I, 14

Peigne de sainte Marguerite. 1, xxn.

Peigne d'une des compagnes Je sainte Ursule. III , 179. Peignes de la Vierge. II , 160. Peignes des Apôtres. I, 60; en les supposant de corne

aurait pu les mettre à la table du règne animal.

Perche ou bâton de saint Chris-Perruque du crucifix des Ma-

chabées de Cologne. I, 225. Pierre sur laquelle on jeta les dés pour tirer la robe de Jésus-Christ. II, 73.

Pilier de Sarragosse. II, 279. Pilon de la Madeleine. II, 143. Plat de la Cène. II, 60

Plat sur lequel on présenta la tête de saint Jean-Baptiste. II, 23,

Plats de la Vierge. II , 174. Plume de saint Marc. II , 149 Poignard de saint Ignace de Loyola. I, \$22. Porte Sainte, II, 447. Portes du temple de Salomon 11, 447 Poste aux lettres de saint Louis-

de-Gonzague. Ill. 128 Poutre de Brenne, II. of Rayon de soleil de saint Lavren thios. II, 96

Registres de Vincept-de-Paule. II, 109.

Robe de saint Bonnet. 1, or. Robe de saint Démétrins. 1, Robe de la sainte Foi Catholique, 1, 318. Robe ou Manteau d'écarlate. II,

Robe sans couture de Jésus-Christ. II, 68 Robe. - Le bord de la robe de Jesus-Christ touche par l'hemorroisse. H, 72. Robe de sainte Marine. H, 181.

Robe de Notre-Dame de Lorette. II, 292. Robes de la Vierge. II, 172. Rosaire. III , 49 Roscau de la Passion. II , 73. Rone de sainte Catherine, I.

110 Sahre ou épée de seint Ignace Sabre ou epec de saint ignace de Loyola. I, 62a. Sabre avec lequel saint Ildefonse coupa le voile de saint Léo-cadie. II, 101. Sabre du décollement de saint

Jean-Baptiste. II , 23.

Sabre de Judith. II, 85. Sabre ou Braquemart de saint Miehel. Il , 201. Sabre de saint Pierre. II, 43o. Sandales de Jesus-Christ. II, 73.

Sandales de saint Lucien. Il, Sceptre de Pilate. II, 331. Serrure de la Santa Casa, II .

294. sur les pieds des apôtres. Servictte avec laquelle Jesus es-

Serviette avec laquelle un ange essuya le sang et la graisse fondue de saint Laurent. II ,e 93.

Siège de Jesus-Christ à la Cène. II, 60. Soulier do saint Épipode. I, Soulier de saint Jean-Baptiste.

II. 23. Soulier de saint Marc. II., 148. Souliers de Jésus-Christ. II., 73 Souliers de la Vierge. II., 171.

Souliers de saint François d'Asaise. 1, 330. Soutane de saint Germain d'Aukerre: 1, 363.

Soutane de saint Germain de Paris. I, 365. Soutane de saint Lubin. II, #30. Soutane de saint Narcisse. II.

Soutane de saint Narcisse. II, 200. Soutane de saint Thomas. III, 158.

Suaire de la Vierge. II, 176. (Voyez le mot Suaire dans la table des Images).

Tablier de saint Arnault, I, 387. Tapis de saint Jean-Baptiste, II,

23.
Tapis de corde de saint Silvestre. III, 86.

Table de la Cène. II, 59.
Table sur laquelle Jésus-Christ
distribua dans le désert le pain
aux eing mille hommes. II.

53. Tasse de Judas. II, 84. Tasse de saint Louis. II, 121. Tasse de saint Robert-de-la-Chaïse-Dieu. III, 33.

Fenailles du martyre du petit saint Simon. III, 92. Toile de la Ressuscitée. III, 164.

Touaille on nappe de la Cent-II, 60. Tunique de saint Étienne. 1, 280. Tunique de saint Germain-

d'Auxerre. I, 363.
Tunique de saint Jacques-le-Mineur. I, 419.
Tunique de saint Jean l'Évan-

geliste. II, 33. Tunique de Jesus-Christ. II, 68; III, 229.

Tunique de saint Paul-Ermite, II, 399. Tunique de saint Thomas-de-Cautorbéry. III, 162,

Cautorbéry. III, 162, Vaisselle de la sainte Famille. II, 292. Vaisselle de la Vierge. II, 172.

Vaisselle de la Vierge. II, 172. Vase à boire de saint Loup. II, 130. Verges de la flagellation. II.

Vetemens de saint Dominique.

Vétemens de saint François-de-Paule. I, 335. Vétemens de saint Jean-Baptiste. II, 23.

Vêtemens de la Vierge, II, 171. Vitres que le Diable cassa pour effrayer Ignace de Loyola, I, 420.

Veux. Voyez Ex voto.
Voile de sainte Agathe. 1, 7.
Voile de sainte Barbe. 1, 75.
Voile de sainte Geneviève. 1, 355.

Voile de sainte Gertrude. I., 366. Voile de sainte Léocadie. II, 101. Voile de la Vierge. II., 166.

# NEUVIEME TABLE

INDEX MÉDICAL DES MALADIES, AVEC RENVOIS AUX . SAINTS, AUX RELIQUES ET AUX IMAGES QUI LES GUÉRISSENT.

Faiblesses. III , 245.

Aiguillette nouce. Tome III, page 244. Babil. III, 196. Boiteux à redresser. III, 245. Saint Claude s'en mêle aussi. à cause de son nom. outons de la peau. III , 245. Brillure. 1, 53, 448; II, 40; III. 15, 30. Cécité. I., 308, 304, 331; III, 429, 449, 467. Chancres et ulcères aux cuisses et à la matrice. I, 336. Clous ou boutons de la peau. III, 245. Colique. III., 246. Coliques venteuses. III., 244. Concupisornes. I., 346.
Couches laboricutes. I., 98, 322;
II., 156, 157, 175, 181, 438;
III., 111, 220, 228.
Crampe. II, 125. Danse de saint Vit. III, 10 Danse de saint Willibrord. III. Dents (mai de ). [, 59. Dyssenterie, I, 2, 387; II, 128. Ecrouelles, [, 164, II, 122, 154, III. 221.
Enfans étiques. I, 87:
Enfans noués. I, 111.
Epilepsie Voyez Mal caduc. Étourdissement. III, 245. Evangile de saint Jean. Le Ier. chapitre est un spécifique excellent. II, 34.

Fièvre et Fièvres. 1, 111, 348; 355; II, 40, 86, 131, 192; III, 6, 33, 110, 197, 209, 228, Fièvre tierce. I. 321. Fièvre quarte. I. 448. Filles laides à marier. I. 272. Finx de sang. III, 53. Folie, pour les femmes. 1, 85 Folie pour les deux sexes. 1, 318, 305; III, 204. Gale.—Job la guerit aussi et antre chote. I, 215; III, 8, 245.
Gale des brebis. III, 100.
Gorge (Maux de). I, 166.
Goutte (Ia). III, 245.
Graisse creesive. III, 246.
Grossesse de contrebande à faire disparaître: 1, 223. Hémorragies. III, 6. Hémorroides. I, 15; III; 245. Hydropisie. I, 300; III, 218, 245. Impuissance de mari. III, 228. Incontinence. III, 244. Indigestions. III, 35. Jalousie des maris. III , 1. Jambes perdues à rajuster. Il , 280.
Jauniste: II, 123.
Lait des femmes. Moyende l'aug-menter. I, 307. Langueur des enfans, 1,87. Lepre. I, 315; III, 8, 46. Luxure, I, 113.

#### NEUVIÈME TABLE.

Maigreur. III, 245.

Maigreur. III, 245.
Mai d'Amérique. I, 341.
Mai cadue. I, 93, 1395; II, 125;
197; MII, 140. 245.
Mai de dents. III, 245.
Mai de dents. III, 245.
Mai de dents. III, 197.
Maladies. Foyer Paris. II, 373.
Maladies des femmes. II, 441.
Maladies honteuses. I, 448.
Maladies mondiques. I, 388. Maladies impudiques. 1, 308. Maladies impudiques. 1, 308. Maladies de la peau. II, 81. Mammelles malades. III, 246. Maris à bonifier. III, 64.

Maris méchans à tuer. III. 1. Mariages malheureux à réparer. I, 3go; II, 299. Migraine I, 3g5; II, 43g. Medecins universels

Cosme et Damien. I, Cosme et Damien. I, 178. Morsures de bêtés. I, 448. Morsure des aspics et des croco-

diles. II , 41, Morsure des chiens enragés. III, 192. Morsures de vipères. I, 13. Morts à ressnsciter. II, 227.

Moets à qui on veut rendre la parole. II, 243, 415. Nerfs agités. I, 396. Nerfs (Maux de). I, 171.

Noyés à ressusciter, s'ils sont morts, ou à sauver s'ils vont mourir. I, 272, 366; II, 212, 230, 244, 317. Phles couleurs. III, 86. Panaris. I, 34.

Panalysie. 1, 95, 286, 365; II, 40, 362, 365. Peste. 1, 277, 330; II, 40. 123, 266, 423; III, 36, 37, 301. Pierre (Maladie de la). 1, 251;

407

III, 246. Plaies. I, 119, 396. Possédés. I, 82, 154, 363; II, 123.

Pouriture. III., 246. Prisonniers à délivrer. I, 275. Rage. 1. 411 et suiv. 414. Rems (Maux de). III, 109. Remèdes universels. 1, 22, 101.

Voyez Médecins universels, Rhumatismes. I, 49, 171; II, 429.

Rogue. I, 315. Sortiléges. I, 111. Spectres à chasser. I, 231.

Stérilité des femmes à disei 1; 331, 383; II, 3a1. III, 29, 44, 79, 175, 246. Surdité. II, 366, III, 246.

Taches du visage, II, 192. Teigne. I, 315; III, 8, 244. Tête (Maux de). 389; III, 109. Toux. III. 246.

Ulcères I, 448. Yeux (Maux d'). III, 149, 150, 171, II, 132; III, 245.

## DIXIÈME TABLE.

#### MATIÈRES NON COMPRISES DANS LES TABLES PRÉCÉDENTES.

Adelme (saint) couchait avec des nonnes pour se mortifier. 111, 34

Alain de la Roche, Comment la Sainte-Vierge l'épousa, parce qu'il avait arrangé les prières du rosaire. III, 50.

Albert. Comment on tua mint Albert pour avoir ses reliques. I, 10. Allumerie de saint Quentin. Il ,

469. Ampoule. Comment on l'á r trouvée et conservée. Ill,

206. Anes. Pourquoi les fines portent la croix sur le dos. 1, 26. Antoine de Padoue, général des

armées portugaises. 1, 58. Antre de Vulcain. 11, 38; 1, 232. Arbres. Comment les Notre-Dames se trouvent dans le

creux des arbres. II, 356. Baguette divinatoire, devinait les bonnes reliques. III , 21 Bains de la Sainte-Croix. I, 106 Bainsde Saint-Germain-d'Auxer-

re. 1, 363, Baptème des reliques. III , 25. ptistaire de saint Marcellin. 11, 153.

Barthelemi (saint) tue l'empe-reur Frédéric. 1, 79. Empèche un docteur en théologie' de forniquer. ibid.

Birin. La poudre de son corps fait un beau miracle. 1, 93.

Boèce. Fit une honne réponse à Boece, I'll une noune reponse a ceux luit l'avaient tuté, I, 96. Bohola, jésuite qui voufait être saint. III, 17. Boucheries de Troyes, proté-gées par saint Loup. II, 130. Boutique de saint Joseph. II,

175. Bruno. Cause prétendue de sa conversion. 1, 102. Calvaire. 1, 104, 111, 127. Calvaire du Mont-Valérien. 1,

108

Campo-Santo. III , 146. Canonisation. Saint Cucufin, ca-

nonisé pour avoir mangé un jaune d'œuf cru avec une fourchette. 1, 228. Carnaval édifiant de saint Pélix de Cantalice: 1, 307. Casa-Santa. 11, 285

Catacombes. 1, 115. Caveau de saint Pierre de Rome, theatre d'une aventure ga-Jante. 11, 428. Caverne de Pélage. 11, 411.

Chambre de sainte Catherine-de-Sienne, 1, 126 CHAPELLES MIRACULEUSES. 1.

Chapelle d'Aix-la-Chapelle. III, 222

Chapelle merveilleuse de saint Clément. I, 152. Chapelle de la Sainte-Croix-de-Jérusalem à Rome. I. 197. Chapelle du Damné. 1, 102. Chapelle de la Madeleine. Il, 142.

Chapelle de Notre-Dame-de-Ia-Vie. II, 331. Chapelle (Sainte) de Paris. I, 136. Chapelle de saint Victor de Mar-

seille. III, 189.
Châse de sainte Aldegoude. Beau miracle. I, 11.
Chemin de saint Jacques. II. 5.

Chemin de saint Jacques. II. 5. Chemin miraculenx de la maison de la Vierge. II, 293. Cheminée où la Vierge faisait sa

cuisine. II, 291... Chevaux mieux pensant que les héretiques. I, 404. Cheveux. Contume des femmes

hérétiques. 1, 404. Cheveux. Contume des femmes de les jeter dans la fente du Calvaire. 1, 107.

Chiens peu révérencieux. I. 405. Cimetières dédiés par Jésus-Christ. I., 222. Citerue de saint Frambourg. I.;

Civilités. Comment les saintes personnés doivent s'entre-salucr, à l'exemple de saint Fé-

fix de Cantalice et de saint Philippe de Néri. I, 307 Collsée. I, 165.

COLONNES. I, 168. Colonne du Diable, I, 170.

Colonnes de la Flagellation I, 169; II, 74. Colonne sur laquelle saint Paul eut la tête tranchée. II, 395.

Coloune où saint Pierre et saint Paul ferent flagellés. II, 396, 431.

Colonne de saint Sébastien. III, 68. Colonne de saint Siméon Styllte. III, 89. Colonnes du temple de Salo-

Colonnes du temple de Salomon. I, 168. Colonnes de la maison de la

Vierge. II, 174.
Conformités de saint François
d'Assise avec J.-C. I, 323.
Congrégation des Reliques. III,

Congrégation des Rits. III, 54. Convulsionnaires. Hist. desconv. du 18°. siècle. II, 273.

Corps saints. Comment on les distingue. I, 172. Crèche de J.-C. II , 44.
Croix du chemin de Saint-Denis. (Elles marquaient les stations de Philippe-le-Hardi, portant le corps de Saint-Louis.) I, 120, 243.

Croix de saint Thomas., III, 157, Crucifix. Un crucifix étrille bien un bouneur qui lui volait ses cierges. I, 211. Crucifix qui tue d'un coup de

Crucifix qui tue d'un coup de poing un moine endormi au chour. I, 217. Crucifix qui delivre une nome grosse. I, 222.

grosse. 1, 222. Cuves prophetiques de Sassenage. 1, 229.

Denis. Comme quoi il alla laver sa tête coupée. I, 243. Distributions de Reliques n'étaient pas en usage aux premiers accles. Il, 426.

Dix mille martyrs enterrés en la grandeur d'un coffre. I, 248.

Duels. Saint Drausin se mêle des duels. I, 257, Dympne. Son histoire est com-/ me celle de Pean-d'Ane. I,

260. EAU bénite. II, 104. Ean des saints Abdon et Sen-

nen. I, 2, Eau de saint Bonnet. I, gG. Eau à laver de saint François-

d'Assise. I, 331. Eau/de saint Gautier. I, 348. Eau du Jourdain , prisc au lieu où Jésus fut baptisé. I, 3. Eau qui lava le corps de sainte

Maure. II, 192.
Ean qui lava ssint Oswald. II, 366.
Eaux de sainte Reine. III, 8.

Eau de saint Romaria III, 46: Eau bénite de saint Victor. III, 189. Eanx de saint Cloud. I, 164.

EGLISES remarquables. I, 135, 266; II, 220; III, 222. Église de Chartres. I, 266. Église de saint Denis. Ibid. Église de Sainte Marie-Majoure.

Église de la rivière de Tiffin, I.

267. Voyez l'article Notre-Dames, dans le Dictionnaire. Encensoir qui brûle le nez à un baiseur de reliquaires. III, 10. Enfant miraculeusement né sans

ère , par la faveur de Notre-Dame-Mère-de-Grace, une heure après avoir été prodigieusement concu. II . 231. Epreuves pour les reliques. I,

Ermitages. Histoire de l'ermite de Fluminio. I, 278. Escalier saint que Jesus monta allant chez Pilate. II, 74, III,

64. Escalier de saint Alexis. I: 13. Escurial. I, 282, 302 Étable sainte de Bethléem. II,

Éternuement du Saint-Esprit. I, 283.

Étienne. Comment on découvrit miraculeusement ses reliques. 1, 284.

ÉTOILE des rois mages. I, 292. Étoile de saint Anastase. I, 21. Etoile de saint Nicolas - de-Tolentino. 1, 293. . Étoile de saint Siméon Stylite. 111, 90.

Étoile de saint Thomas-d'Aquin. III, 16o. Euphémie, Comment elle décida

dans sa châsse une querelle théologique dont on lui soumit les raisons. I, 296. EXCRÉMENS-RELIQUES du

grand lama , de l'hérétique Tanchelin , de l'évêque Alde-

bert. I, zziv.
Famille de neige de saint Fran-cois d'Assise. I, 332. Félicité singulière de saint Casslen-d'Autun. I, 115.

emmes. Elles sont mal avec saint Fiacre, 314. Fenetre de l'Annonciation II .

202.

Fête singulière de la fontaine de sainte Clotilde. III , 214. Fêtes. Comme quoi sont punis coux qui ne les chôment pas:

Il, 241, 243. Feu sacré de sainte Brigide. I 101. Feux de saint Elme. I, 278. Feux de la saint Jean. II,

FONTAINES MIRACULEUSES. I. 318. Fontaine d'Abraham. I , 3, Fontaine d'Agar. II, 196. Fontaine des Apôtres. I, 310

Fontaine de sainte Avove. III . 240 Fontaine de sainte Bathilde. I.

Fontaine de Benac. III , 227 Fontaine de saint Bernard, I 89

Fontaine de sainte Berthe, I 318, 372. Fentaine de Bodilis. 1, 320.

Fontaine de Casta. I, 319. Fontaine de sainte Candide. I Fontaine de saint Caprais, III. 213

Pontaine de saint Clément, I, 154. ontaine de Clément vs. III, 33.

Fontaine de sainte Clotilde. I 150; III , 214. Fontaine de saint Denis. I, 243. Fontaine de saint Disain, Ill .

220. Fontaine d'Élisée. I, 274. Fontaine de la forêt d'Escars. III , 226 Fontaine de saint Galmier, I.

347. Fontaine de saint Gengoul. I; 350 Fontaine de saint Gonlyen, I.

374 Fontaine de saint Gnmmar. I, 390. Fontaine d'Huile miraculeuse, I,

319-Fontaine ou Jesus enfant puisait. II, 323. Fontaine de Job. II, 80.

Fontaine de saint Julien du Mans. II, 86. Fontaine du bon Larron. I, 247. Fontaine de saint Laurent. II, 93. Fontaine de la Madeleine. II,

Fontaine de la Madeleine. II , (143.)
Fontaine de Nazareth. I , 321.
Fontaine fécondante de saint
Nerlin. II , 211.

Nerlin. II, 211.
Fontaine de Notre-Dame-de-Guérison. II, 308.
Fontaine de Notre-Dame-de-

Fontaine de Notre-Dame-de-Liesse. II, 270. Fontaine de saint Onézime. II,

Fontaines de sainte Osithe. II , 365. Fontaine de saint Paul. II , 307. Fontaine de saint Pierre. II ,

432.
Fontaine de saint Pol-de-Léon.
II, 401.
Fontaines de sainte Reine. III, 8.

Fontaine de sainte Restitute. III, 248. Fontaine du bienheurens Robert d'Arbrissel. III, 34.

Fontaines de sainte Rosalie. III , 51. Fontaine de Samuel. III , 61. Fontaine de la Machoire de Sam-

son. III, 59.
Fontaine de saint Sané. III, 61.
Fontaine de Siloé. I, 3rq.
Fontaine de la Vierge. II, 176.

Fontaine de sainte Winifride. III, 197-Fontaines. Miraele annuel des fontaines ebangées en vin, le

fontaines ebangees en vin, ie 6 janvier, jour anniversaire des noces de Cana. Il, 52. Fonts baptismaux de saint Louis, II, 122.

Fruetueux de Tarragone. Comme quoi il ne voulut pas que son corps fut dépiécé. I, 344. Grégoire-le-Grand. Comment

Grégoire-le-Grand. Comment a après sa mort, il tua le pape Sahinien. 1, 375. GROTTES. I, 329. Grotte de l'Apocalypse. II, 34.

Grotte de l'Apocalypse. II, 34. Grotte des Apôtres. I, 380. Grotte de saint Benoît. I; 85. Grotte du Diable. II, 259, note. Grotte d'Élie. I; 270. Grotte d'Eve. II, 196.

Grotte des Fées. I , 380. Grotte où jeûna Jésus-Christ. II , 54.

Grotte ou Jésus-Christ sua sang et eau: I, 38o. Grotte du lait de la Vierge. II,

Grotte de sainte Marine. II , 181: Grotte de saint Martin. II , 187: Grotte on Moïse recut les Tables

de la Ioi. H, 263.
Grotte des Pasteurs, I, 380.
Grotte de saint Paul. II, 397.
Grotte de sainte Pélagie. I, 380;

II, 412. Grotte de saint Pierre pleurant. II, 433.

Grotte des Trois rois. III, 40. Guérin, Histoire terrible de Jean Guérin et de Notre-Dame-de-Montserrat. II, 259. Guerres pour les Reliques. I, 69. Herbauges. Histoire de cette vil-

Herbauges. Histoire de cette ville. III, 221. Idolâtrie dans le culte des Reli-

ques. II, 105.
Image qui s'anime en chair depuis la ceinture. II, 332. Indulgences pour les visiteurs

de Relique. I, 135, 438. II, 75, 78, 252, 394. Note, 428. III, 65. Innocens. (Fêtes des) Cérémo-

nies détestables le jour des innoceus. II, 461. ls. Histoire de cettéville. I, 446. Jacques-le-Majeur. Comment son corps est venu en Espa-

gne. Il, 3. Jacques 11. Histoire d'une pèr rine muette qui recouvra la parole au tombeau de Jac-

ques 11. II, 415.
Jardiu de saint Fiaere. I, 313.
Jean-Baptiste. Ilistoire miraeuleuse du doigt de saint Jean-Baptiste, vénéré à Saint-Jeandu-Doigt, en Erctagne. II, 24.

Jean-de-Ja-Croix. Prodiges de son eadavre. II, 39. Jude. Comme quoi il assomma une femme dévote qui ne l'es-

une femme dévote qui ne l'estimait pas assez. II, 85. Julien l'apostat, sa mort merveilleuse. II, 199

LACS. II, 89. Lae bénit. II, 89. Lae de Pilate. II, 89, 331.

Lat de la lune. II, 89, 331. Lait de la lune. II, 90. Lampe merveilleuse de Notre-

Dame de saint Jean-Calybite. II, 306. Launoi, dénieheur de saints.

I, 298. LEGENDES CURIFUSES. Legendes de saint Denis. 1, 237. Legende de saint Eustache. I, 200.

Légende de saint Félix de Cantalice. 1, 306. Légende de saint Félix de Giron-

ne. 1.310. Légende de saint Fiaere. 1, 312, Légende de saint François-d'As-

sise. I, 313. Legende de sainte Geneviève. I, 350.

Légende de saint Georges. I,

Legende de saint Gilles. I , 370. Legende de sainte Grimonie. III, 13.

Légende de saint Guignolet. 1, 383. Légende de saint Hubert. I, 410.

Légende de saint Ignace de Loyola. I, 419 Légende de sainte Irène-de-Portugal. I, 442.

Egende de la Magdeleine. II , 136, Légende de sainte Marguerite.

II, 156. Légende des ouze mille vierges. III, 175.

Légende de saint Pol-de-Léon. II, 400. Légende de sainte Reine, III, 7. Légende de saint Savinien. III , 63. Légende des sept vierges d'Aneyre. III , 160.

re. III , 149. Légende de saint Siméon-Stylite. III , 87. Légende de saint Thomas-Apòtre. III , 155.

Légende de sainte Véronique. III, 183. Légende de sainte Vitaline. III,

Legende de sainte Vitaline. III , 193. Lieu du repos de saint Bruno. I , 102.

Lieux saints. III, 113.

Lonp. Grand et insigne miracle
fait au tombeau de ce saint.

II, 129.

II, 129.
Maison de Dieu. II, 196.
Maison de sainte Anne. 1, 52.
Maison du pauvre Lazare. II, 99.
Maison de la Vierge. II, 174;

285.
Maisons du bon Larron. 1, 246.
Mare. Histoire merveillense de l'anneau de saint Marc. II,

Mare-d'Aviano. Comme quoi on voulut le dépecer en reliques, tout vivant. III, 49. Mariage de Jésus-Christ avec

l'ancienne sainte Catherine. I, 218. Mariage de Jésus-Christ avec sainte Catherine-de-Sienne. I, 126.

Mariage de la Sainte-Vierge (image singulière du). II, 409. Mariage de saint Edmond avec la Sainte-Vierge, I, 265.

Marie. Ancedote d'un cheveu de la Vierge-Marie. II, 160. Marie d'Agreda. Ses manuscrits. II, 107. Mauront. Comment il sauva ses

Manront. Comment il sauva ses bons ivrognes de Douai d'un assaut et pillage. II, 194. Mecque (la). II, 195. Menstrues de la femme à Loth changée en statue de sel. I,

261. Mer Morte. III, 143.

Mer Rouge. III, 144. Miracle d'un constipé chez les Tures. I, xIIII. note. Miraele d'un mort ressuscité par

saint Stanislas, III, 97. Miracles. Comme quoi on pria saint Étienne-de-Grammont de ne plus faire de miracles.

1, 292. Miraeles à coups de fouets. III, 95.

Miracles inouis de saint Grégoire le Thaumaturge. I, 376 et suiv. Mitre. Anecdote singulière sur le tombeau de ce saint. Preuve que la féodalité existait en

France vers le quatrième siècle, II, 203. Moines italiens dont les corps

pendus chantaient des psaumes à la potence. Il1, 23.

Monastère construit par saint Michel. II, 201. MONTAGNES SACRÉES. II, 206. Montagne fendue par Jésus-Christ sortant des limbes. II, 208.

Montagne inaccessible. II, 207. Montmartre, I, 243. Mont Saint-Michel, II, 206.

Montagne de la Passion, III, 94. Mont de Pilate. II, 206. Muraille du Diable. II, 208.

Neuvaine de saint Gaëtan. I. 347 Nieolas. Miracle du tombeau de saint Nieolas. C'est le jugement de Sancho-Panca. II , 215. Histoire prodigieuse d'une image

de saint Nicolas. II, 216. Nicolas de Tolentino psalmodie toujours dans son cercueil. II,

Nombril de J.-C. llistoire du saint Nombril de Châlons-sur-Marne. III, 230. Notre - Dame. Du culte de la

Sainte-Vierge. II , 220. Du culte des images de Marie et des portraits peints par saint Luc. II, 223.

Odeur des reliques. II , 358 ; Onze mille vierges. Et belle his-

toire de sainte Ursule. III, 179.

Oraisons de sainte Brigitte. I. 134. Oriflamme. Son histoire, II . 362.

Ornemeus ecclésiastiques de l'église de saint Felix de Girone, gardés par icelui saint. L. 309.

Os de chat donnés pour reliques de sainte Genevière , et . ce qui s'ensuivit. III, 10, Os de bêtes, donnés pour reliques,

et ce qui s'ensuivit. III. 11. Paradis terrestre. II , 370. Patronages. III , 244

Paulin de Trève. Curiosité de son tombeau. II, 403. PELERINAGES. I, 109; II,

7, 197, 272, 291, 413, 415. Pelerinage de saint Willibrord. III , 196. Pèlerinages. Ilistoire d'une pèle-

rine muette qui recouvra la parole au tombeau de Jacques II. II , 415.
Pelerins de llongrie. III , 41.

Petrone. Anecdote sur le corps de ce saint. II , 420. Pets de la femme de saint Gen-

goul. I, 359. Phocas, patron de la mer. Usage remarquable de son culte. Il.

424. Pierre. Comment on traitait ses images en Navarre. II , 434. Pierre martyr. Comme quoi de belles jeunes saintes venaient . s'enfermer avec lui dans sa

cellule. II , 437. Pol de Léon. Comment son corps vint miraculeusement à Occismor. II, 402. PONT d'Avignon. II , 444.

Pout du diable. II, 446 Pont du saiut Esprit. II, Porteurs de reliques. 1, 305 Portrait de saint François d'Assise. I , 334

Prépuees de Jesus-Christ. Aventure du prépuce de saint Jean-de Latran. II, 47. Présent de noces singulier. I

Prison de saint Denis. I, 2/2.

Prison de saint Pierre et de saint Prison de saint Fierreet de sas Paul. II, 365, 432. PROCESSIONS. II, 446. Procession d'Aix. II, 456. Procession d'Autun. II, 460. Procession de Beauvais. II, 43 Procession de Bruxelles. II,

Procession de Courtray. 11, 453 Processions à eu nu. 14, 451. Procession de Dieppe. II, 452. Procession de la Gargouille. II, 452.

Procession de la Fête-Dicu , à Marseille, Il, 450. Procession de Montpellier , Il , 461,

rocession de Perpignan, II, 455. Procession des Rogations de Poi-

tiers. II, 462. Procession (du sang de Jésus-

Christ. II, 450.

Procession de Valréas. II, 461.

Procession de Venise. II, 464.

Voyez Geneviève, Willibrord, etc., dans le Dictionnaire. Proverbes relatifs aux reliques

et images. II, 464. PUITS de sainte Geneviève. I,

351; III , 228. Puits de Jacob. II , 1. Puits du Monchoir. JI, 54 Puits de saint Nicolas de To-

lentino. Il , 219. Puits de sainte Proxède. Il, 448. Puits de sainte Pudentiane. Il. 465. Puits de saint Sigismond. III, 85. Puits de Zemzem. II, 196.

Purgatoire de saint Patrice. Il , 300. Quentin. Comment saint Eloi sut déconvrir les reliques do l'i-

nabordable saint Quentin. Il . Relique liberale. I, 45o.

Reliques ( ancedotes sur les ). Ш, 9. Reliques en pillules et en lave-

ment. III , 9 Resenscitée. Belle histoire d'une femme qui ressuscita, et de six chevaux de earrosse qui

se trouvérent dans un grenier. III, 164. Robert d'Arbrissel couchait avec des nomes. III, 34. Roc dans lequel Jésus se cacha. II , 322.

Roche de saint Franchard. III', 237.

Rochers fécondans de saint Renan. III , 29-Rois, Sermon curieux sur les offrandes des rois. III, 42. Romuald. Par quel moyen ingé-nieux les Catalans voulaient

avoir ses reliques. III, 47. Ruisseau de Barberon. III, 53. Sacriléges envers les images. I ,

434; 435, 437. Saints. 354. De la congrégation des Rits à Rorae. *Ibid*. Saints canonisés par patriotisme. I, 113. Saints, punissent qui ne les cho-

me pas. I , 70. Scala-Santa. III , 64. Voyez Escalier saint.

Sépulere de Jésus-Christ, III , 60. Sermens sur les reliques. 1,

xevi; II, 184, 369, 444; III, 15. Spaceata. Montagne fendue à la Passion. III, 94.

Suisse de la rue aux Ours. II, 326. Superstitions relatives aux reliques. III, 108. Taxes pour le transport des re-

liques. III , 18. Temple de Salomon. III , 122. Terre-Sainte, III., 113, 145. Terre de Malte, II, 397.

Terre de l'église des ouze mille vierges de Cologne, III, 178.

Tete de saint Irénée, comment on la retrouva. 1, 445. Têtes. SAINTS QUI ONT POR-TÉ LEUR TETE. Saint Boèce. I, 96. Saint Denis. 1, 239. Saint Didier ou Dizier. I 2 15. Sainte Espérie. III, 224. Saint Gohar. I, 371. Saint Mitre. II. 202. Sainte Osithe. II, 365. Saint Parre. II, 389. Saint Piat. II, 425. Saint Principin. II, 448. Saint Savinien. III, 64, etc. TOMBEAUX. III, 165. Tombeau de Villeneuve d'Age-

nois. I, 166.
Tombeaux de Dax. Ibid. Voyez
Păris ; etc.
Tombeau de Dasobert. I. 232.

Tombeau de Dagobert. 1, 232. Tombeau de David. 1, 235. Tombeau d'Elisée. 1, 273. Tombeau miraculeux de saint

Tombeau miraculeux de saint Ililaire. I, 394, Tombeau de saint Mercure. II, 199.

Tombeau de saint Remi. Ce qu'il contenait. III, 28. Torrigiano, condamné par l'inquisition à être brûlé, pour

avoir brisé une vierge sculptée par lui. I, 437. TOURS. Tour de Babel. III,

167. Tour enchantée de Tolede. 168. Tour sans venin. 169. Tour des rats. 170.

Tron de la croix I, to7. Trou de la croix de saint Pierre. Il, 431.

Trou de saint Patrice. II, 390. Trou du diable, qui perça la muraille pont tenter sint Ignace de Loyola. I, 420. Trou qui engloutit le soldat qui insultait l'image de Notre

insultait l'image de Notre-Dame de saint Augustin de Lucques. II, 333, Translation. III, 171. Miracles de la translation du corps de

saint Pirmin-d'Amions. I, 316. Urbic, évêque. Comme quoi il fit un enfant à sa femme qui le lui demandait. III, 174. Victoire. Commeut cette sainte était vermeille long-temps

était vermeille long-temps après sa mort. III, 188. Visage de saint Pierre, empreint aur que muraille par un souf-

flet. fl, 432. Voyage au mont Valérien, en 1819. l, 109.

Voyage en Terre-Sainte. III, 113. Voyage de la maison de la Sainte-Vierge II, 286.

Voyage de saint François d'Assise au purgatoire, I, 333. Voyage de la Sainte-Vierge au purgatoire, I, 334.

FIN DES TABLES

TERMINÉ LE 28 DE JANVIER 1822







Cos

